

ANTIQUITES DU BOSPHORE

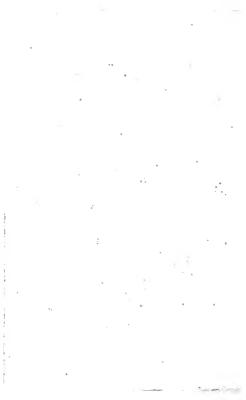

REMARQUES

SUR UN OUVRAGE INTITULÉ

ANTIQUITÉS GRECQUES

d u

# BOSPHORE-CIMMÉRIEN



A St. PETERSBOURG

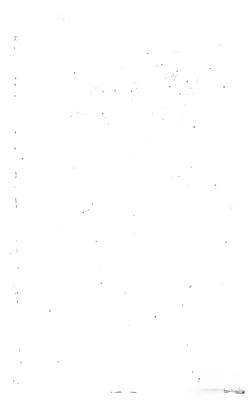

REMARQUES SUR UN OUVRAGE INTITULÉ; ANTIQUITÉS CRECQUES DU BOSPHORE-CIMMÉRIEN.

# Avant - Propos.

Quelques mois après avoir eu connoissance du mémoire que M de Stempkovski a publié pour annoncer au monde savant la découverte qu'il croit avoir faite d'un nouveau roi nommé par lui Rhadaméadis, j'ai reçu un ouvrage ayant pour titre : Antiquités Grecques du Bosphore-Cimmérien publiées et expliquées par M. Raoul-Rochette, Membre de l'académie royale des Inscriptions et belles lettres, et de la légion d'honneur; l'un des Conservateurs-Administrateurs de la bibliothèque du roi ; à Paris, chez Firmin Didot 1822, in 8vo de 217 pages, avec figures. A la fin du volume l'auteur a ajouté le mémoire dont je viens de parler, et qui porte ce titre: Notice sur les médailles de Rhadaméadis, roi inconnu du Bosphore-Cimmérien, découvertes en Tauride en 1820, par M. le Colonel de Stempkov-ki, p. 218 - 235. Le nom de M. Raoul - Rochette suffit pour recommander les antiquités grecques du Bosphore. Ses compatriotes lui auront l'obligation de leur avoir fait connoître plusieurs monumens anciens qui étoient avant-lui épars dans beaucoup de livres peu ou point connus en France, et ils le loueront de sa franchise à reconnoître les services qu'il a recus de M. de Stempkovski. C'est M. de Stempkovski en effet qui a fourni à M. Raoul-Rochette des dessins de médailles, des copies de quelques anciennes inscriptions et, pour me servir des propres paroles de ce dernier, p. 2. de l'introduction aux Antiquités Grecques , "plusieurs idées trèsingénieuses, concernant la nature et l'explication de ces monnimens". En outre la complaisance de M. de Stempkovski a été un des motifs qui ont engagé M. RR. à dédier son livre à Sa Majesté l'Empereur Alexandre.

En approuvant l'expression des sentimens de l'auteur des antiquités d'hophore, on doit regretter guil'ait été si mal servi dans le choix des monumens sur l'esquels il a exercé son érudition. Ils u'offrent en effet que des médailles ou mal conservées, ou supposées par des faussaires mal-adroits; pas un dessin qui solt fidèlement rendit. De la vient que les planches ajoutés à l'ouvrage de M. Roul-Rochette ne donnent absolument aucune idée vraie des originaux qu'elles représentant.

Les anciennes inscriptions n'ont pas été plus heureusement traitées: elles fourmillent de fautes, parceque les copies envoyées à M. Raoul-Rochette ont été faites par des mains inhabiles à ce travail. L'inscription qui se trouve lithographiée, pl. IV. n. 3. n'a aucune ressemblance avec l'original, et par conséquent ne peut être d'aucune utilité.

M. Raoul-Rochette assure néanmoins que les dessins qu'il a reçns ont été fort soignés et sont très-exacts. Mais si toutes les médailles, toutes les inscriptions qu'il a publiées, prouvent le contraire, nous devons regarder ces éloges comme dictés par une indulgence bien naturelle envers Mr. de Stempkovski.

M. Raoul-Rochette n'a donc pi s'empêcher de commettre beacoup d'erreur et même de très-fortes, puisqu'il voit la plus grande confance dans des renseignemeus inexacts et de mauvais dessins. Il lui a été impossible encore, par la même raison, de remplir la promesse qu'il avoit faite dans son introduction, p. 1: "née rectifier des fists, jusqu'à ce jour peu ou mal conuns, de l'histoire du Bosphore-Cimmérien, par de nouveaux témoignages de Vautorié la plus haute"!

On doit souhaiter que M. de Stempkovski se donne plus de peine, pour réaliser l'espérance qu'il a donnée à M. Raoul-Rochette, p. 2: "d'ajouter bientôt par de nouvelles découvertes à la somme de nos connoissances sur l'histoire ancienne du pays qu'il habite"; puisque, ajoute M. Raoul-Rochette, "j'on peut tout attendre du zèle avec lequel un homme aussi éclairé se porte à la recherche des monumens de ce pays".

Quoique la plupart des fantes que ce livre contient scienta dividentes qu'elles nôyent pas beoin d'être relerées, cependant comme les recherches de M. Raoul. Rochette pourroient faire circoler heancoup d'erreurs à l'aidades médailles, des inscriptions et des antiquifés de la Russie méridionale qu'il y a joints, y'ai cru devoir publice quelques observations critiques aur son ouvrage.

# Remarques sur un ouvrage intitulé: Antiquités du Bosphore-Cimmérien.

1.

M. Raoul - Rochette, en parlant des colonies Mijfsiennes de Post Euzin, dit p. 4. de l'introduction; ¿quelques citoyens puisans surspirent la souversineté de chacun de ces petite étaté. "Joberer que si cette remarque est fondée par rapport à plusienn de ces républiques, ella ne peut reparter en acune manière les colonies grecques dout il est question dans le livre de M. Raoul-Rochette, et auxquelles il en a fait l'application. La ville d'Olbie, par exemple, dont l'histoire, le gouvernement et les coltumes sous sont plus consus que ceux de beaucoup t'untere états, n'à s'innais vu aucue de ses citoyens s'emparer de la souveraineté. Aucun de ses monumens, aucua ancien historien, ne nous a transmis ce fait. La même rémarque doit être appliquée aux villes de la Chersonèse-Taurque.

A la même page l'auteur nous dit : "il s'éleva bientôt dans le Bosphore-Cimmérien une dynastie dont nous ne connoissons l'existence, le nom d'Archéanactides, et la durée qui fut de quarante-deux ans, que par le témoi- · gnage du seul Diodore de Sicile". Il est vrai que Diodore parle de la dynastie de ces rois , mais les Archaeanactides ne peuvent pas néaumoins être regardés comme rois des villes grecques du Bosphore, Panticapaeum et Phanagorie. puisqu'ils n'en étoient que les premiers magistrats ou archontes. S'ils portoient en même tems le titre de rois, ce n'étoit que par rapport aux peuplades Sauromates de l'Asie qui leur étoient soumises. Cet état du gouvernement au Bosphore et cette relation des Grecs et des Sauromates avec leur chef, sont clairement attestés par trois inscriptions faites du tems de Paerisade I., celle de la reine Comosarye, de Mestor et de Aenoclide : dans toutes les trois, l'acrisade est qualifié du titre d'Archonte du Bosphore et de Théodosie, et de roi des Macotes et d'autres tribus Sanromates. Une antre ancienne inseription donne à Spertocus fils d'Eumélus le titre d'Archônite et en i. L'éty mologie vient à l'appai de cette remarque, parce que le mot Archaenactides signifie préposé ou archontes des citorosas. Veyes Sophocle dans a tragédie d'Uedipe-Roi (v. 902 p. 76.) et la remarque de Brunck (p. 436 Ed. Erf.). Bayer avoit donc parlaitement raison, en criviant: Archaenactides, Milesiorum apud Panticapaeum coloniam, magittratus magis, spuam regult. Si M. Raoul-Rochette veut, contre le settiment de Bayer, soutesir que les Archaenactides ont été rois de l'établismement gree aussi bien que des Sauromates, il fadaròit:

1) détruire l'étymologie du nom des Archaeanactides que j'ai citée.

a) détruire la certitude qui résulte des quatre inscriptions faites pendant le règne de Paerisade I, et de Spartocus fils d'Eumélus.

 donner des preuves que les Archseanactides ont été des princes souverains des Crees aussi bien que des Sauromates.

ш.

A la fin de l'introduction, p. 10. M. Raoul-Rochette cherve qu'il a "réuni sous les yeux du lecture ; le recusit complet des inscriptions du Bouphore". Sans doute que n'ayant jamair résidé dans la Rausie méridionale, ne l'ayant pas même visitée, il ne pouvoit savoir si l'ercueil qu'il a fait connoître doit complet on non, ni se dispenser à cet égard de s'en rapporter à l'auterité de M. de Stemphorshi, ou de quelque autre amateur. Mais le fait est que M. Raoul-Rochette a été mal informé.

Je nai faché que M. Ranul-Rochette nit mis à la site as antiquité une inscription qu'il dit, p. 14, sevir été treuvée en 1809, dans un de ces nombreut families qui nouironnes Kersch. Pancienne Pasitropée (P. 1819) pasem) et depuis transportée au musée de Nicolett. Chair qu'elle ae soit qu'un fragment", ajoute-c-il, "cile est précisions, ca ce qu'elle consiste, pour la première fois, p. 18.

un monnment de cette nature, l'existence de l'ère du Bosphore, laquelle jusqu'ici ne s'est trouvée marquée que sur les médailles".

l'obserre 1) qu'on n'a pas tronvé cette inscription en 1809, ...) qu'elle n'a pas été découverte à Kertsch. 3) qu'elle n'a pas été tirée d'ancoun des nombreux tumulis près de cette ville. 4) qu'elle n'est pas précieuse; et 5) qu'elle ne constate rien par rapport à l'usage qu'on a fait de l'ère du Bosphore dans les villes grecques.

1) Ce fragment d'une ancienne inscription ne peut pas avoir été tronvé en 1809, puisque je l'ai vn, ponr la première fois, en 1804 an musée de Nicolaev.

2) Il est impossible qu'on l'ait découvert à Kertsch, pnisque l'inscription a été faite à Olbie et n'appartient qu'à cette dernière ville , comme le prouvent clairement la forme des lettres et la manière du graveur que j'ai remarquée dans une centaine de monumens et fragmens d'Olbie. En effet la forme des lettres est toute différente de celle qu'on remarque sur les pierres à inscriptions de Panticapaeum. Le peu de distance qu'il y a entre Nicolaev et les anciennes ruines d'Olbie a donné occasion de transporter plusieurs anciens monumens de cette ville dans le musée de Nicolaev. Mais on y en chercheroit vainement qui eussent été trouvés à Panticapaeum. Il faut observer encore que dans les monumens de cette dernière ville on ne voit jamais des noms barbares comme ceux d'Ompsalacus ou d'Ompsalmus, que l'on rencontre, au contraire, dans les inscriptions d'Olbie.

3) Mais si ce fragment provient des ruines d'Olbie; si junqu'à présent on n'a jamais trouvé, ni à Kertsch, ni à Taman, dans les kourgans ou tumnil qui recèlent dans leur intérieur des tombeaux antiques, ancua moaument écrit : il, est évident que cette inscription n'a pn provenir d'ancua des tumuli de Kertsch.

4). 5) Cette inscription a peu de valeur, et ne constate nullement que l'ère du Bosphore ait été employée dans les mouumens des villes grecques. Les deux dernières eligües que M. RR, regarde comme si précieuses, et sur lesquelles il appuye son opinion: EN T.QL AKT. ETEL KAI MHNE ATETPQL A. ces lignes, dis-je, ont eté ajoutées par un grec très ignerant après la découverte de l'inscription, pour lui donner plus d'instrêt. Je suis étonné que les lisant M. R.R. n'ait par été choque de cette manière d'indiquer l'époque, et qu'il sit été assez crédule pour la prendre pour véritable: il n'y en a point d'exemples dans tout ce que nous possédons en inscriptions.

Lorsque j'étois à Nicolaev on m'avoit assuré que ce fragment avoit été trouvé à Kertsch; le même renseignement avoit été donné au correspondant de M. RR. Mais les gardiens de ces collections n'ont aucunes notices exactes de leurs monumens. J'ai observé qu'ils ignoroient l'endroit où avoient été déconvertes la plupart des inscriptions que l'avois copiées long-tems anparavant, dans les lieux mêmes où on les avoit déterrées. J'ai tronvé, par exemple, dans la petite collection de Théodosie, l'année dernière, une inscription provenant, à ce qu'on me disoit, des fouilles de Panticapaeum; et c'étoit ponrtant celle que j'avois copiée long-terns auparavant, quand elle se tronvoit encore dans les ruines de l'ancienne Cherson. On ne peut voir rien de si infidèle que la copie que M. RR, nous a donnée, p. 50, de cette dernière inscription de Cherson. Elle est falsifiée depuis le commencement jusqu'à la fin. Pour le prouver, je la remplacerai plus bas par une copie de la plus grande fidélité.

Dans l'explication du fragment cité d'Olhie, M. RooulRochette « fait une méprise beacoup plus grande que
tontes celles que nous venous de relever: il croit, p. 12,
que les Stratèges d'Olhie étoient des Généraux, ou cleris
militaires, et cette erreur est répété p. 199, Mais dans
aucane des inscriptions des républiques grecques que nous
possédons, le mos Stratège midigue un chef de genriers.
Si dans la plus hante antiquité ce mot n'avoit que cette
signification, ;il la perdit hjentôt. Dans les anciennes inscriptions, les Stratèges ne oux que des magistrats civils.

C'est un fait très-connu et qui est prouvé dans une foule de livres.

VI.

L'inscription d'Olbie, que M. Raoul-Rochette a commentée avec beaucoup de détails, me fournira l'Occasion de faire plasieurs remarques. Mais la copie qu'il en a donnée p. 15. étant trep inexente, et ne distinguant point les endroits réabili su les lettres ajoutées, des mots que non présente le marbre, il fast, avant tout, mettre sons les yeux du lecteur celle que j'en ai faite sur l'original, même. On vern mieux alons, si les observations de M. RR, sont justes et admissibles:

> α χ ΙΛΛΕΙΠΟΝΤ α ρ χ η ο ι ΠΕΡΙΑΝΑΞΙΜ ε » ΗΝΣΩΚΡΑΤ ο υ ς ΤΟ-Δ-ΑΡΧΟΝ τες ΠΟΥΡΘΑΙΟΣΠ ο υ ο @AIOTAHMHTP . . . α ΧΙΛΛΕΟΣΕΥΡΉ Ει ΒΙΟΣΑΔΟΟΤΑ γα θο ΦΟΜΑΡΟΣΕΥΡΗΣ 3 : ΟΥΥΠΕΡΕΙΡΗΝΗΣ \* # # ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΑΣΚΑΙ α ν ΔΡΑΓΑΘΙΑΣΤΉΣΠ « Σ « Ω ¢ KAITHΣEATT wyuy 4 6 ΠΟΥΡΘΑΙΟΣΠΟΥΡΘΑΙ ΟΥΑΡΧΟΝΤΕΥΩΝΕΝΔΕΚΑ TONKALALL KOYEYPHE . 8 . . .

AGOOTAPKONTETONEN FIX &

L'indédité extraordisaire de la copie publiée par l'auteur des autiquités du Bouphore est d'un manusia angure pour le reste des monumes que fon trouve dans ce livre. Où a-t-on pris les nons d'Euryus et de Tosiade? Ils ne se trouvent sur auccun monument d'Olbie. C'é sont des noms absolument imaginaires et plus harbarres encore que les noms propose des Scythes d'Olbie. L'inscription en petits caractères, au bas du même marbre, portant le nom d'Eurezibius fils d'Adous clairement écrit, indique comment le même nom doit être rétabli dans l'inscription principale.

VII.

En lisant ce que M. Reoul - Rochette dit , p. 16, on croiroit que l'inscription rapportée par le voyageur Clarke d'après le Come Jean Potocki et répétée dans les antiquiété du Bosphore, pl. VII. a. 2, a sét trouvée en même tems que d'attes antiquités Joss de la destruction d'un vieux fort. Mais ce u'est pas là que ce marbre, ainsi que plusieurs autres belles inscriptions peu connues ont été déterrés , comme je le diris dans un autre ouvrage.

### VIII.

On désire plus de clarté et de précision dans tont ce que l'auteur des antiquités du Bosphore nous dit , p. 17-18. des deux noms Olbia et Borysthenis. Le fait est que la ville d'Olbie n'a jamais eu d'autre nom que celui d'Olbie. qu'elle ne s'est jamais nommée Olbiopolis, et que ses habitans s'appeloient Olbiopolites. Il n'y eut que les Sevthes et les étrangers qui donnèrent à cette ville le nom de Borysthénis, et aux habitans celui de Borysthénites. Dion Chrysostome n'est pas du tout à cet égard en contradiction avec Hérodote, et nous n'avons pas besoin pour concilier ces deux auteurs de dire avec M. RR. p. 18 : "que la différence des tems peut expliquer ce changement", puisque ce changement n'a jamais existé. Il est probable que ce furent les navigateurs et les commercans qui , firent prévaloir dans l'étranger le nom de Borysthénis sur celui d'Olbie. Par cette raison nous ne dirons pas que ,,ce fut lors du rétablissement d'Olbia que les Scythes, mêlés avec ses anciens babitans, firent prévaloir dans l'usage commun le nom de Borysthéuites sur celui d'Olbiopolites". Car cette dernière assertion ne peut être prouvée d'aucnne manière; et comme le texte de Dion pe contredit en rien celui d'Hérodote, à quoi servent les conjectures pour concilier ces deux auteurs?,

Les médailles d'Olbie appellent toujours les habitans Olitopolites. Vinacription d'un marbre destiné à servir de piédestal sux satues de Septime Sévère et de Céta son fils, nous apprend que ce nonument fut élevé par le sénat et le peuple des Olitopolites. Un médaillon en horace de la même ville conservé dans le beau cabinet de M. le Général-en-chef Comte de Suchtelen, présente la lécende OABH.

#### IX.

M. Raoul-Rochette fait, p. 19. une remarque sur les noms barbare de son inscription, Euryu, Todades, Eureubeus. Jui observé que les deux premiers uésistent ni sur le marbre de son inscription, ni sur aucun autre monument de la ville d'Olbie. Quantau troisième nom, celui d'Eurestheus, il n'est ni-trange ni corrompus, puisque le nom d'Eurestheus a'et qu'incorrectement écrit.

#### - 23

Parmi les mots de cette inscription qui, selon M. Roual-Rochteb, p. 19, pporvour évidemment qu'elle appartient à un âge de décadence et de corruptions", M. RR. compte le mot APKONFETAN. mot insuité dans la langue grecque. Mais on ne le trouve pas dans l'inscription principale de ce marbre : il n'est que dans celle qu'il til est d'appendice, et qui probablement h'avoit pas été gravée comme la première par ordre de l'antorité publique.

# XI.

Tout ce que l'auteur des antiquités observe sur différens lieux mentionnés par les anciens géographes, fourmille d'erreurs. Il dit, p. 20-21: "tous les géographes anciens ont parlé de l'île Leucé comacrée à Achille, viabré des bonches de l'îster, du hôis et du cap sacrés, comus sous le nom de courre d'Achille, à l'orient du Boyrshène. — Arrien est cependant le seul qui sit commis l'erreur grave de confondre l'île de Leucé avec la course d'Achille, et cette erreur n'a point été rélevée par Clarke, qui entre à son tour, dans beaucoup de désulis sur l'état

actuel de cette lle et sur 12 destination ancienne". On voit par ce raisonnement que M. RR. ne 'est pas du tout familiaries avec la géographie de cette contrée. Tout ce qu'il en dit n'offre qu'erreurs et confusion. Voici les erreurs:

- 1) M. RR. ignore qu'il y avoit dans l'antiquité deux îles que l'on avoit consacrées an culte d'Achille; l'une située dans le liman du Borysthène, l'autre à peu de distance de l'embouchure de l'Ister;
- a) Il croit que l'île où les Olbiens présentèrent leur hommage à Achille, étoit l'île située à l'embouchure de l'Ister;
- 3) que les Olbiens avoient construit un temple en l'honneur d'Achille sur l'île située à l'embouchure de l'Ister:
- que c'est de ce dernier fleuve que Dion Chrysostome a parlé;
- 5) que le bois et le cap sacré sont connus sous le nom de la course d'Achille :
  - 6) que ces lieux sont situés à l'orient du Borysthène;
     7) que le bois et le cap sacrés sont une et même,

Quoique ces assertions contiennent des erreurs trèsgraves, on est cependant, encore plus choqué que M. RR. parlast du culte rendu par les Olbiens à Achille, leur at fait faire des pélérinages depuis l'embouchure du Boug jusqu'aux bouches du Danube pous réséger ce héros, an lieu de leur faire viairer tout sautréllemant l'Ille d'Achille qui étoit très-près d'Olbie et où 'lls avoient bâti un temple en son homeur. On est surpris qu'à cette occasion M. RR. n'ait pas fait mention d'un temple d'Achille dans l'intérieur de la ville d'Olbie.

Quand un auteur parle dans ses recherches litéraires de quelques endroits célèbres dans l'antiquité, on doit attendre de lai, si non de nouvelles découvertes, au moins toute l'instruction qu'on peut trouver dans les livres connus et consultés par ceux qui oux quelque, prétention à la science. Mais les particolarités que donne M. RR. sur Olhie et sur les lienx célèbres d'alentour, étant au dessous de ce qu'on peut appreudre dans les manuels de géographie ancienne, le lecteur se tromperoit s'il attendoit de son livre des notices nouvelles sur l'histoire de daux lles consacrées à Achille, sur la position du bois sacré, etc. Cependant ces sujet dans un livre comme celui de M. RR. auroient dd, sinon étre traitée en détail , au moins être touchés et indiqués de loin. Toute cette partie de la géographie ancienne est Pobjet d'un mémoire particulier que je publierai sou peu.

# XII.

A la fin d'un court extrait d'Arrien , M. Raoul-Rochette accuse cet autenr , p. 20 : "d'avoir été le seul qui ait commis l'erreur grave de confondre l'île de Leucé avec la course d'Achille46. Cette accusation est sans fondement, Arrien dit (Peripl. P. E. p. 21. - Anon. Peripl P. E. p. 10), en parlant de l'embouchure du Danube : νησο; πρόκειται, ην τινα οι μεν Αχιλλέως νήσον, οί δι Δρόμον Αχιλλέως, ol δὲ Λευκήν έπὶ τῆς χροιας δυομάζουσαν: "une île est située à l'embonchure de ce fleuve : elle est nommée par les uns , l'ile d'Achille ; par les autres , la course d'Achille ; par d'autres encore , Leucé , à cause de la couleur". On avoit entenda parler d'une île et de la course d'Achille. Quelques - uns avoient pris l'île près de l'embouchure de l'Ister pour cette île, et comme dans son voisinage il ne se tronvoit aucun endroit auguel on put donner le nom de course d'Achille. l'île citée avoit été ainsi nommée par quelques navigateurs. Arrien n'expose pas son opinion, il ne décide pas quel nom il faut donner à cette ile, il ne fait que citer les différentes dénominations que les navigateurs lui avoient données.

### XIII.

Je suis faché de trouver dans les remarques de M. Raoni-Rochette sur les cinq dernières lignes de l'inscription en l'honneur d'Achille, p. 22-25. plusieurs erreurs. Ces erreurs ne proviennent pas tant de l'obscurité de ces

lignes que de la trop grande hardiesse avec laquelle M. RR. croit pouvoir trancher sur l'explication des endroits qui, tels qu'ils nous sont parvenus, n'en admettent aucune de certaine. M. RR. prétend:

- que le mot ΔΡΟΜΑΠΑΙΔΗΝ que porte sa mauvaise copie au lieu de ΔΡΟΜΩΠΑΙΔΗΜ, indique un mois Dromapaedes;
- 2) que dans le commencement de la troisième ligne, ΤΟΝΚΑΙΔΙΣΚΟΤ, on doit trouver le nom du même mois Dromapaedes;
- que le mot ENAEK (TON signifie que ce prétendu mois Dromapaedes étoit l'onzième mois de l'année des Olbiens.

Quant à la première assertion , on doit observer qu'il seroit un peu trop hardi de vooloie forger nn mois inconsu jusqu'à présent et nommé Dromapacdes , en s'appuyant sur l'autorité d'un mot mal copié qui se trouve dans les cinq lignes peut-être inezactement gravées d'un marbre qui est mal conservé. La vraie leçon APOMAD-ITALBHM, quoique obscure , prouve, au surplus , qu'il ne peut pa être question du nom d'un mois.

La seconde assertion de M. RR. est plus hardie encore que la première et, par cette raison, elle n'est pas
plus admissible. Car la première syllabe TON appartenant à la ligue précédents, termine le mot ENJERA I ON
te ne pent pas être corrigée. Si l'explication par laquelle
l'auteur des sniquités a découvert le prétendu mois Dromapacedes dans la deruière ligne est tonti-fait fause; la
seconde supposition qui fait voir dans les lettres TON
KAIDENOT Ja répétition de même mois imaginaire
Dromapacedes, est encore moins heureuse. Ces cinq lignes
étant trop obscures pour en découvrir le sens, il est possible que les most al'EXOT et ADOMA TIALS indiquent
l'intervention des deux Archoutes cités dans cette appendice à l'occasion de quelques jeux gymaiques.

Enfin ce que l'auteur nous dit pour expliquer le mot ENAEKATON et qui n'avoit pas besoin de l'être, doit étonner tous ses lecteurs. Au lieu de rapporter ce mot, répété deux fois, à APXONTETΩN, seule interprétation raisonnable, il suppose que ENAEKATON, appartient à son prétendu mois Dromapaedes, et qu'il indique que ce mois est l'onzième de l'année! Non senlement l'auteur n'a produit aucun argument ponr donner à cette assertion l'apparence de la vérité, mais il prétend encore, p. 23. que les mots MEINOS ΠΡΑΤΟΥ, qu'on lit dans une inscription publiée par M. Walpole, ne signifient pas le premier mois, mais qu'il faut les traduire comme un nom propre. M. Raoul-Rochette s'est ainsi efforcé de trouver dans une inscription l'indication que son mois Dromapaede est l'onzième dans le calendrier d'Olbie, où cette indication ne se trouve pas; et dans un autre monnment, où il est probable qu'un mois est en effet nommé le premier, il attribue au mot IIPATOT une autre signification. Au reste n'ayant pas trouvé cette dernière inscription à la page citée 480, des mémoires de M. Walpole, je ne puis juger que d'après la probabilité.

# XIV.

L'auteur des antiquités du Bosphore, égaré par l'explication forcée qu'il a faite, ne pouvoit pas remarquer un point essentiel dans ce même marbre ; savoir : que les cinq dernières lignes de cette inscription n'y ont été ajoutées que sept aus après la dédicace du monument. Ce fait est pronvé lorsqu'on compare l'inscription en grandes lettres avec celles dont les caractères sont plus petits. Dans la première, Purthaeus fils de Purthaeus et Eurexibius fils d'Adous sont nommés comme Archontes pour la quatrième fois, tandis que dans la dernière on dit de ces mêmes personnages qu'ils ont été investis de cette dignité pour la onzième fois. Les lignes en petits caractères, ou la seconde inscription, ne sont donc évidemment qu'une appendice ou un accessoire, et comme l'inscription principale ne présente aucune difficulté, il est très probable que cette appendice obscure et mal exécutée a été gravée sans autorité publique, d'après la volonté des deux magistrats, Scythes d'origine, et par cela incapables d'écrire correctement en grec. De la peut provenir aussi le verbe inusité APXONTET $\Omega N$ .

# XV.

M. Reoul-Rochette donne à ses lecteurs p. 55. une inscription écrite sous le Rio Peerisde, inscription qu'il dit être "une des plus précieuses pour l'histoire de ce royaume, que le terms sit laisée sent jusqu'à avant plus il regrettera que la copie qu'il en à donnée soit si tricines qu'il n'y a presque pas une ligne qui ne présente une faute. En voici une copie dont le texte est absolument conforme à l'original:

ΣΕΝΟΚΑΕΙΔΗΣΠΟΣΙΟΣΑΝΕΘΗΚΕ ΤΟΝΝΑΟΝΑΡΤΕΝΙΔΙΑΓΡΟΤΕΡΑΙ ΑΡΧΟΝΙΟΣΠΑΙΡΙΣΑΔΟΤΣΤΟΥ ΛΕΥΚΩΝΟΣΒΟΣΠΟΡΟΥΚΑΙΘΕΥΔΟ ΣΙΗΣΚΑΙΒΑΣΙΑΕΤΩΝΣΙΝΔΩΝ ΚΑΙΓΟΡΕΤΩΚΚΑΙΔΑΝΑΑΡΙΩΝ

M. RR. nous dit, p. 46: "Jes caractères sont de plus beau tems de la Gréco, c'est à dire du siècle d'Alexandre, autant que j'em puis juger d'après la copie faite avec beau-coup de soin, que j'ail reproduite ici.". On jugera du soin avec lequel cette copie a été faite, en la comparant avec celle que j'ai donnée. Tout est infidèle dans la copie de M. RR. Tantò on a omis des lettres, tantòt on leur en a substitué d'autres qu'on chercheroit en vain sur la pierre. M. RR. parle de la beauti des caractères. Où a-t-il appris que ces caractères sont beans? Il ne citera pas sans doute en preuve un misérable dessin liblographié et sjouté à ses planches, pl. IV. n. 3. Ce dessin est infidèle, et les lettres n'y ont pas la forme qu'on remarque art l'original; elles paroissent avoir été tracées de mémoire par une mais inbabile.

# XVI.

La copie de M. Raonl-Rochette étant vicieuse il en résulte que les observations qu'il a faites, p. 26. sur les incorrections 'qu'il supposoit dans l'original, quaut aux - 9

mots ΘΕΤΔΟΣΤΣ et ΔΑΝΔΑΡΙΟΝ. rocut aucius fondement. Egaré par sa copie il veut, au lien de ΘΕΤΔΟΣΤΣ, qu'on lie ΘΕΤΔΟΣΙΔΣ ; mais pourquoi pas ΘΕΤΔΟΣΙΒΣ, comme il pouvoit trouver ce mot derit dans l'inscription de la reine Comosary et dans celle de Mestor? Cest, au surplus, la véritable leçon de l'inscription de Xénoclide. Quant aux Dandariens, leur nom est correctement écrit dans l'original.

### XVII.

M. Raoul-Rochette après avoir mentionné, p. 26 et 30, la faute de grammaire de ΒΑΣΙΛΕΤΩΝ, au lieu de ΒΑΣΙ-ΛΕΥΟΝΤΟΣ, ajoute: ,,ces sortes de fautes se rencontrent assez fréquemment sur les marbres antiques, et proviennent ordinairement du caprice ou de l'inadvertance du graveur. D'ailleurs l'exemple que j'ai cité de APXON-TETΩN, dans une inscription d'Olbie, fait présumer que cette locution n'étoit pas inusitée au Bosphore". Mais le participe APXONTETON du marbre d'Olbie qualifié de barbare par M. RR. p. 19. qu'a-t-il à faire avec le BAΣI-ΛΕΥΩΝ d'une inscription du Bosphore? Si le premier est , si non barbare , du moins inusité , le participe BA-ΣΙΛΕΤΩΝ l'est-il aussi? Ou, si APXONTETΩN est employé dans nue appendice ajoutée par deux magistrats-Scythes d'Olbie à une inscription grecque, par quelle raison doit-il avoir été une locution non innsitée au Bosphore ?

# XVIII.

L'incorrection de la copie de l'incription de Ménocilide fontais à M. Raoul-Rockette l'a enggé à faire plusieurs remarques pen fondées. Prenant pour base les lecons vicieuses de as copie, tout son raisonnement, p. 27— 28. devoit devenir faux et ne rien pronver de ce qu'Il vouloit. Par exemple, p. 29—29: "L'emploi simultané des deux formes da génitif sur les monumens du même prince et de la même époqué, est donc un fait incontentable." Dans la copie de M. RR. le génitif u nom du roi étoit écrit Il All'El-AoUT; mais sur l'original on lit Il-3-Il-ZhAOTZ. Au lieu d'examiner les quatre incriptions qui portent le nom de Paerisade et la médaille en or, et de les rapporter, comme il le falloit, à deux princes du même nom: M. RR. confond ces cipq monumens ensemble,

L'inscription de la reine Comosarye, celle de Mestor et celle de Xénoclide, appartiennent au règne de Paerisade I, fils de Leucon.

Mais l'inscription que l'ai publiée (Monum, de Com. p. 18 - 19. pl. VI.) et où se trouve nommé Paerisade fils de Spartocus, est d'un autre prince, peut-être de Paerisade II. On doit rapporter à ce dernier roi la médaille en or que M. RR. p. 48-49, veut à toute force attribuer à Paerisade I. contre l'opinion de Visconti qui , avec beaucoup plus de probabilité, prétend qu'elle est de Paerisade II. fils de Spartocus.

Pour dire que cette médaille qu'on voit au cabinet de Paris est de Paerisade I. il faut des preuves, et M. RR. n'en donne aucune. Je doute même qu'on puisse en imagiuer qui ayent la moindre probabilité. Il faut observer que la légeude de la médaille porte le nom du roi BAΣI-ΛΕΩΣ ΠΑΙΡΙΣΑΔΟΥ, écrit comme nons le voyons dans le marbre de Paerisade II. fils de Spartocus, sans le Σ final:

ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΣΙΙΑΙΡΙΣΑΔΟΥΣΠΑΡΤΟΚΟΥΛΕΩΣΤΡΑΤΩΣ et quoique la différence entre les deux formes du génitif Παιρισάδου: et Παιρισάδου ne soit pas, par elle même, d'une très-grande importance, cependant l'argument que f'ai produit et qui pronve que dans le même pays ces deux formes ont prévalu successivement à deux différentes époques, cet argument, dis-je, doit l'emporter sur une simple assertion de M. RR.

Il résulte des observations que je viens de faire: 1) que M. Raoul-Rochette n'a nullement prouvé que

la médaille en or du cabinet de Paris a été frappée sous Paerisade I. ni qu'elle porte le portrait de ce roi;

2 qu'il est probable que cette médaille est plutôt de Paerisade II. fils de Spartocus;

3) que l'emploi simultané des denx formes du génitif sur les monumens du même prince et de la même époque, n'est pas un fait incontestable, comme le dit M. RR. p. 28, puisque ces deux formes ne se trouvent ni sur les monumens du même prince, ni sur ceux de la même époque. J'ajoute encore:

4) que la médaille de Pserisade du cabinet de Paris n'est pas unique, comme le croit M. RR. p. 48. note 1, et qu'on en trouve dans la collection du Dr. Hunter à Clasgow un autre exemplaire d'une très-belle conservation.

# XIX.

Il est singulier que dans chaque remarque faite par M. Racul. Rochiet pour l'internation de ses lecteurs, il se soit glissé au moins une demi-doutraine de fautes. Il observe, par exemple, p. 3 : "Uplera dit que la ville de la femme de Leucon, e equi prouve qu'elle ne fait comprise dans le royaume de Bouphore qu'à partir du comprise dans le royaume de Bouphore qu'à partir du règne de ce princeré. Si ce qu'Uplese rapporte font fondé, les anciens nous survoient surement dit, quel étoit le nom de la ville de Théodois s'aux qu'il fat changé. Upien n'en parle pas, et il n'y a pas de doute qu'il avoit puisé cette particulairé dans une trè-manyise source.

Mais la conclusion qu'en tire M. RR, que Théodosie ne fut comprise dans le royaume du Bosphore qu'à paid urègae de Leucon, est aussi peu conclusate, qu'étoit auspect le récit d'Ulpien. Car je demande à M. RR. eque le préceado changement du nom de la ville de l'héodosie par la caprice de la soeur ou femme de Leucon, peut vair à faire avec la conquée de cette ville? Pourquoi la ville dont le nom fut changé, devoit-elle être une acquisition nouvelle de Leucon, plutôt que d'appartenir depuis plusieurs années aux rois du Bosphore? Nous verrons à l'instant que les autres preuves que M. RR. a gardées en réciere, ne sont pas d'une plus grande force.

#### AA,

M. Raoul-Rochette nons dit p. 31: "nn des scoliastes de Démosthène que Reiske a publiés, nous fournit une époque plus précise. Il assure que Satyrus mourut en fai-

sant le siège de cette place: Caudorie, xup'en xaimanon évyus Σχ. J σν, ο τολιορχών Σάτυρος έτελεύτησεν. Il est certain que le Satyrus nommé par le Scoliaste ne sauroit être que le premier prince de ce nom, qui fut père et prédécessenr de Leucon, puisque nous voyons que Théodosie faisoit partie de la monarchie soumise à celui-ci". Mais ce passage du scoliaste sur lequel s'appuye M. RR, bien interprêté, prouve tout le contraire de ce que nous assure M. RR, Car il s'en suivroit que Théodosie ne fut conquise qu'après la mort de Paerisade L. Notre auteur, trouvant dans son scoliaste un fait qui lui paroissoit curieux , s'en est servi sans la moindre critique, et il n'a pas va que la conséquence de ce fait, tel qu'il l'applique, ne pouvoit être qu'absurde. Ce scoliaste parle d'un événement arrivé pendant la guerre que se faisoient, après la mort de Paerisade L. ses trois fils, Safyrus, Eumélus, et Prytanis. Satyrus attaquant le chateau fortifié d'Eumélus, situé à peu de distance de Théodosie, fut blessé au bras, et monrut dans la nuit. Le rapport insidèle et corrompa du scoliaste est la canse de tontes les grosses erreurs de M. RR; c'est ce qui lui a fait avancer :

 que la ville de Théodosie ne fut comprise dans le royaume du Bosphore qu'à partir du règne de Lencon, paisque la ville de Théodosie avoit reçu son nom de celoi de la soeur on de la femme du roi cité;

a) que le scoliaste de Démosthène a parlé de la mort de Satyrus I;

3) que Satyrus monrut faisant le siège de Théodosie;
4) que la prise de Théodosie fut le premier événe-

ment du règne de Leucon;

5) que l'est à cause de l'éclat et de l'importance de cette conquête encore récente, que le nom de Théodosie se treuve marqué, au préjudice de celui de l'anticapaeum, capitale du Bosphore, sur les monumens de Paerisade I;

 que les inscriptions de Comosarye et de Nénoclide appartiennent au commencement du règne de Paerisade I.

On voit par cet exemple, combien il faut se mélier des remarques qu'on trouve quelquefois dans les scolies des derniers tems de la litérature des Grecs, scolies qui ont été ou extraites de manvaises compilations, ou défigurées par ceux qui avoient voulu les abréger.

J'ai traité de la guerre des trois fils de Paerisade I. et du chateau d'Eumélus, dans un mémoire particulier.

### XXL

Il est nécessaire de dire encore un mot sur la dernière assertion de M. RR: "que le nom de Théodosie se trouve marqué, au préjudice de celui de Panticapaeum, capitale du Bosphore, sur des monumens qui appartiennent au commencement du régne de Paerisade L."

On connoit trois inscriptions faites du tems de Pacriade I. Dans sees monamens cer of est nommé Archonte du Bosphore et de Théodonie, et roi des Sindes, des Macetes et de quelques autres peuples. Or on entendoit sous le nom de Bosphore les possessions en Europe et en Asie qui faisoient originairement partie de cet ést, dont les chef-lieux ou métropoles étoient Paultapeaum et Phanagorie: mais la ville de Théodosie s'appartenoit pas au Bosphore, quoiqu'elle eut été conquise par un des chefs de cet état, et elle ne fut jamais comprise parmi celles qu'on désignoit son cette dénomination. Par conséquent, Théodosie nommée séparement dans les trois monamens du règne de Paerisade, ne pouvoit pas l'être un préjudice de Paulticapeaum, comme le crois M. RR.

#### XXII

Cest avec besucoup d'emphase que M. Baoni-Rochette parle p. 33. de l'épithète de Biane Al PoTEPA, chaurerose, épithète p., puisée aux plus profondes et aux plus pures sources de la langue et de la mythologie Belléniques."

Tignore comment ce surrom de Diane a pu produire ches M. -RR, ce haut dégré d'enthousiame; comment un surmon qui est comme tous ceux qu'on prodigont aux Divinités grecques, a pu mériter cette admiration et même cette extate que se selecture, san doute, ne partageront

pas avec lui! L'explication qu'a donnée M. RR. de cette épithète n'étoit nullement nécessaire.

L'auteur observe, qu'on doit peut-être s'étonner de p<sub>n</sub>'avoir encore reacourté cette épithète que sur notre inscription." Mais combien d'épithètes qui , comme le dit M. RR. P. 31, conviennent parçitaiement aux attributions commes des autres déviatiés, ne se sont pas encore présentées sur les innériptions anciennes, et ne se retrouvent que dans les textes des anciens auteun! Il n'y a rien d'étonnant en tout cels.

### XXIII.

Diane Agrotéra conduit M. Raoul-Rochette p. 33-34. aux deux divinités auxquelles l'épouse de Paerisade I. Comosarye, avoit consacré sa statue et celle de son éponx. Il dit : "il pourroit en effet sembler étrange que des superstitions si différentes eussent régné à la même époque, chez le même peuple, et que Diane eut été invoquée au Bosphore à-la-fois sous son nom grec d'Artémis et sous le nom étranger d'Astara. Cette difficulté me semble digne d'examen, et je m'y livre d'autant plus volontiers, que la digression, où je vais entrer, me donnera lien d'éclaircir quelques particularités assez curieuses relatives à l'histoire du Bosphore et au culte particulier qui y étoit établi". M. RR. s'efforce dans ce 'qui suit à pronver , comment des idées qui appartenoient au culte des Chaldéens, ont pu pénétrer jusqu'au Bosphore. Nous verrons s'il a réussi dans cette tentative. D'abord il doit paroître singulier à ses lecteurs que M. RR. cherche avec beanconp de peine à expliquer comment les idées chaldéennes se sont introdnites au Bosphore , tandis qu'il prétend ; p. 34 : ,,qu'on peut d'abord être surpris que les Grecs, dans la langue desquels l'inscription de Comosarye est rédigée, ayent rendu un culte aussi solennel à denx divinités étrangères, à une époque où les superstitions de l'orient n'avoient certainement pas encore envahi les temples de la Crèce"; il paroît étrange, dis-je, qu'il recherche l'origine des idées chaldéennes au Bosphore, malgré qu'il prétende que le monument cité ne porte pas les noms d'Anergès et d'Astarté mais ceux de Hécaerge et d'Antéria. Son travail, par cette raisou, tout pénible qu'il est, pour prouver l'existence d'idées chaldéennes au Bosphore, devient absolument inutile et superllu, soit qu'il prouve ce qu'il a voulu démonter, soit qu'il n'ait pas séussi à le prouver.

### XXIV.

L'Acicharus révéré par les Bosphoriens , d'après une notice conservée par Strabon doit, selon M. RR. p. 37do, avoir été celur qui a propagé au Bosphore le culte babylonien. Mais ce personnage est aussi obscur que Zamolxis, prophète des Gétes, et non moins que le sont tous ceux des nations barbares. Nous ne savons pas même quelle est celle des différentes penplades établies au Bosphore qui en avoit fait un dieu. Nous ignorons la patrie de cet Acicharus, le tems où il a vécn et ses dogmes. Mais, demandera-t-on, comment M. RR. a-t-il prouvé, que c'est précisément cet Acicharus qui a répandu les idées réligieuses des Babyloniens au Bosphore? C'est ce que M. RR, croit prouver par un passage de Clément d'Alexandrie, où il est dit: Δημόκριτος γώρ τους Βαβυλωνίους λόγους ήθικούς πεποίηται λέγεται όδ την Ακιχάρου τέλην έρμηνευθείσαν τοῖς Μίοις συντάξαι συγγράμμασι: "Démocrite a écrit des discours babyloniens moraux; on dit qu'il a ajouté à ses propres ouvrages la colonne d'Acicharus, qu'il avoit interprétée". Tont ce que M. RR, rapporte encore de Démocrite n'a absolument rien à faire avec Acicharus. Si Démocrite a fait de grands voyages; s'il a écrit un livre intitulé : des lettres sacrées des Babyloniens, on un autre: Discours chaldéen; peut-on conclure de là, avec M. RR. p. 39: "qu'Acicharus a introduit dans le Bosphore les superstitions babyloniennes? ou que l'anteur a réussi, p. 44: ademontrer par quelle voie probable des dénominations puisées à cette source étrangère, avoient pu se propager au Bosphore". Tout ce qu'il nous a rapporté d'Acicharus, c'est qu'on lui rendoit chez quelque peuplade au Bosphore les honneurs divins, et qu'il existoit de lui, on ne sait où,

والقار والمساطعت

une colonne écrite qu'on disoit avoir été interprêtée par Démocrite. On sera certainement étonné que M. IR., croys pouver ses assertions par des citations qui ne disent rien de tout ce qu'il vest pronver. Il n'a rien démontré de tout ce qu'il avoit parone. Il n'a rien démontré de se trouver ainsi privés de ce qu'il leur avoit promis p. S, écst à-dire de , quelques particulairés assez crienses relatives à Phistoire du Bosphore et au culte particulier qui y étôit établir.

'XXV.

Toute la digression ans l'épée des Scythes, p. 40 – 44, est un hors d'oeuvre, qui n's rien de commun la set en Acicharus, ni avec les divinités babyloniemes. Les lecteurs ne seront pas, au surplus, d'accord avec M. Rood-Rochette aur plusieurs des options qu'il a émises. Par exemple, p. 43. dans le passage de Lucien: Σωθμα μόσιωξη δύστες, και θερίευς Σωθέβε διματές πόγοληση, ills ne consentiront pas à abubitiuer au mot πάσκάση celui de Aπεχέρε; ills ne componneront pas non plus la nécessité de faire le même changement dans deux passages de Clément d'Alexandric cités par N. R. p. 44.

Je remarque ici en passant que l'inscription qui commence: ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΗΔΗΜΗΤΡΟΣΙΕΡΗ, citée p. 36. pl v. n. 1. parmi les monumens du Bosphore, est de la ville d'Olbie. Je l'ai publiée avec plusieurs autres en 1818.

# XXVI.

Dans le monument de la reine Comosarye ou rencontre à la seconde ligne un passage qui n'est pas sans difficultés. On y lit:

ΙΣΧΤΡΩΙΘΕΙΩΙΣΑΝΕΡΓΕΙΚΑΙΑΣΤΑΡΑΙ

Ce passage peut être lu , en remplaçant les deux  $\Omega$  par deux O et en ajoutant un  $\Sigma$ , comme je l'avois conjecturé dès le commencement :

ΙΣΧΤΡΟΙΣ ΘΕΙΟΙΣ ΑΝΈΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΑΙ

Mais on pourroit le lire aussi, suivant une autre conjecture, en ajoutant en l'avant le second E:

ΙΣΧΥΡΩΙ ΘΕΙΩΙ ΙΣΑΝΕΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΑΙ

 En ne faisant aucun changement dans l'écriture originale, cet endroit seroit:

# ΙΣΧΙΡΩΙ ΘΕΙΩΙ ΣΑΝΕΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΣΤΑΡΑΙ

Les deux dernières conjectures ne sont pas sans vraisemblance au premier coup d'oeil. Dans la première on n'a point fait de changement au texte, on y a seulement ajouté un 1, sans nous en dire le motif. Mais ni l'une ni l'autre ne sont probables, comme on le verra par l'observation snivante. En voulant élever un monument consacré aux deux premières divinités du Bosphore, il étoit indispensable de les nommer toutes les deux avec cette vénération dont elles jouissoieut dans ce pays. Si dans ce passage cité, en commeuçant avec les mots 17x1pp Sein avspyss au singulier, on avoit ajouté l'Astarté comme divinité accessoire, à qui le prédicament 10xupu 9esq , puissante divinité, ne se rapportoit pas, le monument auroit été vicieux et contraire non seulement au style et aux convénances, mais plus encore an bon sens. Par cette raison l'explication que j'avois donnée de ce passage dès le commencement mérite d'être préférée aux deux conjectures suivantes.

### XXVII.

Quelque conjecture qu'on sdopte, ce dieu inconnu, nommé le premier dans cette inscription, restera toujours un être obseur, et si l'on vouloit comparer le dieu Anergès, ou avec Nergal des Cuthéens, on avec ENEPHE (Riesych. h. v) ou si l'on cherchoit quelqu'ambogie entre le dieu Isanergès et Bonnergès (Ev. Marc. Ill. 17), qu'en le dieu Isanergès et Bonnergès (Ev. Marc. Ill. 17), qu'en réullaroit-11 9 Is la divinité nommée la première sur le monument de la reine Comonarye est du nombre de celles dont nous ne posédéou aucune notice historique; le nom de la seconde divinité, Astara, ne présente aucune difficulté, et il est certain que c'est staturé, déesse dont le culté étoit saus aincien que répandu dans tout l'orient.

# XXVIII.

Une des principales divinités de la plus haute antiquité étoit Astoreth ou Astaroth des Phéniciens, l'Astarté des

Grecs (Lucian, de Syr. D. 4.) nommée par les Syriens Atergatis' (Plin. V. 29. 19). Les Grecs et les Romains l'ont appelée, tantôt Astarté, tantôt Asthara ou Athara. Bientôt le culte de cette divinité des Phéniciens, des Assyriens ou Syriens fut, avec plusieurs autres divinités, adopté par les Perses (Herod. I 31), les Mèdes (Strab. XV. 3. 6. 13), et les Arméniens (Strab. XI. 13. 5. 16), de manière que ches ces trois penples on tronvoit les mêmes divinités et le même culte. La baute vénération qu'obtenoit à Bambycé on Hiérapolis dans la Coelé - Syrie la décese Syrienne . avoit rendu cette ville un des endroits les plus célèbres dans l'histoire réligieuse des anciens peuples. Strabon (XVI. 1. §. 27) et Pline (l. c.) observent que cette Déesse Syrienne révérée à Hiérapolis étoit la même qu'Atergatis. En Cappadoce, pays dont les habitans étoient Syriens d'origine (Herod. I. 79), la ville de Comana (Strab. XII. 9. §. 3), et une autre ville du même nom au Pont (Strab. XII 3 §. 32), étoient célèbres par le culte d'ane déesse qui ressembloit à celui de la Déesse Syrienne. Un examen des différens cultes de tontes ces divinités rend évident qu'il subsistoit entre Astarté, Atergatis, la Vénus Uranie de l'orient, la déesse Syrienne, celle des deux villes de Comana, et Cybèle des Phrygiens, une très-grande affinité: toutes paroissent n'avoir été, avec de légères différences produites par des causes locales, qu'une et même divinité, la Nature. On remarque aussi une grande ressemblance dans leur extérieur et dans les attributs qu'on leur avoit donnés. La déesse Syrienne, par exemple, qui d'après Strabon est la même qu'Astarté et Atergatis, portoit, comme nous la décrit Lucien (Syr. Dea, 15), une tour sur la tête, et étoit assise sur un char trainé par des lions (Luc. l. c. - Macrob. Sat. I. 23) , attributs qui lui étoient communs avec la déesse Phrygienne, Cybèle.

# XXIX.

D'après ce que je viens d'exposer, le culte d'Astarté avoit successivement passé de la Phénicie, de l'Assyrie et de la Médie, dans l'Arménie, dans la Cappadoce, et du Pont au

-gr\_ / Cong

Bosphore. Son existence dans ce dernier royaume ne pourra donc plus paroitre ni étrange, ui un fait impossible à prouver, comme le croyoit M. Raoul-Rochette. Le monument de la reine Comosarye sert au surplus de preuve certaine que le culte d'Astarté étoit établi dans ces contrées du tems de Paerisade I. La parfaite identité d'Astarté avec la lune, étaut un fait incontestable, il ne peut subsister le moindre doute, que le dieu Anergés sur le même monument ne soit le représentant du soleil. Tous les auteurs de l'antiquité conviennent que les divinités que l'on a adoré les premières en Egypte et en Phénicie, ont été le soleil et la lune ; c'est ce qui nous est dit par Eusèbe (Pr. Ev. c. 6, et 9), Plutarque (Fragm. 86. Wytt ) et plusieurs autres. Dès la plus haute antiquité, chez les Grecs, le soleil et la Inne étoient adorés (Plat, Crat, ap. Euseb. l. c. c. q). Dans l'orient plusieurs villes avoient des temples consacrés à chacene de ces divinités. A Tyrus le roi llirome construisit des temples à Hercule , symbole du soleil , et à Astarté (Menand. ap. Joseph. in Apion. I. 18). Les Chaldéens à Bersippa, ville célèbre par ses mauufactures en lin, adressoient leurs prières au soleil et à la lune (Strab. XVI. 1. §. 7.) et les Persans adoroient les mêmes divinités-(Strab. XV. 3. 6. 13). Dans le traité entre Philippe et Haunibal le soleil et la lune sont nommés parmi les autres divinités que l'on invoquoit comme témoins (Polyb. VII. o). Enfin les Grecs et les Romains regardoient le soleil. et la lune comme les principes et le fond de leurs plus grandes divinités, Jupiter et Junon (Plutarch. qu. Rom. p. 77).

### XXX.

Fobserre que le nom de l'épouse de Paerisade I. se enecontes sur no moument podérieur au notre de 150 ans à peu-près. Ce nom est aussi celui d'une reine qui étoit probablement l'épouse de Pruisis I. ou II. rois de Bithynie. Quoigu'il noit un peu défiguré dans la copie donnée par Chishall (Ant. As. p. 91.) il n'y a pas de donnet que le nom qu'on y lit. BAZINIZEH KANKAPHH, ne doire être corrigé en KAMAZAPH, Camararye,

d'après l'autorité du monument de la reine du Bosphore, où ce nom est très-distinctement écrit. Quant su changement des O en A, il ne doit pas nous empécher de reconnoltre l'identité des deux noms, pnisque de tout tems ces deux voyelles out été sujettes à être confonduce l'une avec l'autre.

### XXXI.

Après de longues digressions, M. Raoul-Rochette donne, p. 45-46, la correction qu'il veut faire dans l'inscription de Comosarye. Au lieu de ANEPFEI KAI-AETAPAI, il propose:

## ΕΚΑΕΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΑΙ

Je remarque que les lettres parfaitement distinctes du texte de l'original n'ont aucun besoin d'un changement pareil. Au reste celui que propose M. RR. est tal qu'il se détrait lui même, et qu'il seroit superflu de vouloir pronver sa non-valeur.

### XXXII.

L'auteur observe, p. 50-51 : "que d'après les inscriptions de Paerisade, pour respecter en apparence les préingés de ses sujets grecs du Bosphore, Paerisade n'affectoit parmi eux que le titre républicain d'Archonte, mais qu'il n'est pas moins certain que ce prince jouissoit, dans le Bosphore même, de la plénitude du ponvoir monarchique". Nous voyons dans trois inscriptions faites pendant le règne de Paerisade I, celles de Comosarye, de Mestor et de Xénoclide, auxquelles on doit en ajouter une quatrième, celle de Spartocus fils d'Eumélus (Monum. de Com. pl. 4), que ces deux rois ont été nommés : Archontes du Bosphore et de Théodosie, et rois des Sindes et des Macotes. C'est donc un fait prouvé par quatre monumeus, que ces rois n'étoient qu'archontes du Bosphore et de Théodosie et si contre cette autorité M. RR. prétend : ,,qu'il n'est pas moins certain que Paerisade jouissoit, dans le Bosphore même de la plénitude du pouvoir monarchique", il lui faudra:

1) démontrer la fausseté de ce que nous apprennent les inscriptions citées; a) produire des preuves qui constatent que le Bosphore et Théodosie étoient soumis au même gouvernement monarchique que les Sindes et les Macotes.

Quant aux inscriptions , l'auteur des antiquités du Bosphore n'a produit aucun argument qui infirme leur autorité.

Parmi les preuves dont M. Raoul - Rochette veut appuyer son opinion, est un passage de Strabou qui dit de Panticapaeum (VII. 4. 6. 4): έμοναρχείτο δὲ πελέν χρόνεν ύπο δυνασών των πορί Λείκωνα, καὶ Σάτυρον, καὶ Παιρισάδην. Mais je remarque que tout ce que parolt pronver le mot suovapgeiro, est détruit par la qualification de Dynastes que Strabon donne à Leucon, à Satyrus et à Paerisade. Si Strabon avoit voulu dire ce que prétend M. RR, il n'anvoit douné à ces chefs d'autre titre que celui de roi, et non pas celui de dynaste. M. RR. revient p. 53. sur le même passage de Strabon qui ne prouve pas plus que tant d'autres que l'on pourroit citer, où on donne à ces chefs le titre de rol, titre qu'ils avoient par rapport aux peuplades Sauromates qui leur étoient soumises, mais qui ne prouve pas qu'ils ayent été rois des villes grecques du Bosphore. Diodore fait souvent mention de ces rois, mais quand il parle de ceux qui leur ont succédé, il dit (XX, 27): ray de dunaresan durde frinenos el úsel, ou (XIV. 08. XVI. 52): The removine de dudifare etc. Pobserve encore que si les rois du Bosphore avoient exercé sur les établissemens grecs le pouvoir absolu qu'ils possédoient sur les Sauromates, Strabon n'auroit jamais pu, en parlant d'eux, les nommer (XI. 2. §. 10): of rou Borrépou duváras. ου (Xl. 2. 5. 11): οί τῶν Βοσπορανῶν ἡγομόνες.

Il résulte de ces remarquer que M. RR. a été dans l'impossibilité de produire un seul fait qui détusie l'un-torité des quatre inscriptions que j'ai citées. La plénitude du pouvoir monarchique exercée sur les établissemens greces au Bosphore, n'est donc qu'imagianire.

### XXXIII.

Asandre s'est nommé sur ses médailles Archonte du Bosphore, et ce n'est qu'après que Rome l'eut iuvesti du titre de roi, qu'il le prit sur ses médailles. Que nous dit là-dessus M. Raoul-Rochette? Il prétend, p. 55 : que mon assertion, appuyée des faits que je viens d'exposer, est dénnée de fondement. Il ajoute : "C'est un fait attesté par les plus habiles numismatistes, que si Asandre ne prit d'abord sur ses monnoies que le titre d'archonte du Bosphore, ce ne fut pas à cause que le titre de roi n'y avoit encore été affecté par aucun de ses prédécesseurs , mais bien parcequ'usurpateur du trône de Pharnace, et porté par la révolte à la suprême puissance , il n'osa long-tems regner que sous le titre modeste d'archonte. Lorsqu'eufin la puissance d'Asandre, affermie par le tems, eut disposé Rome à le reconnoître en qualité de souverain , il prit hautement sur ses monnoies le titre de roi , qu'il dut à la libéralité d'Auguste". M. RR. a ici amplifié avec beaucoup de verbiage, et ainsi défiguré, le peu que nous ont appris là-dessus les anciens. Voyons ce que les plus habiles numismatistes, cités par M. RR. en ont dit. Le premier, Eckhel, s'exprime ainsi sur Asandre (Doctr. N. V. II. 367): firmata sic potentia, primum ethnarchae nomine secundum Lucianum, sed archontis secundum numos'. accedente subinde Augusti auctoritate regis nomine prasfuit. En comparant ces lignes avec la narration de M. RR. on est surpris que cet académicien n'ait pas imité le bel exemple qu'il avoit sous les yeux, et qu'il avoit cité. Visconti fait absolument la même remarque qu'Eckhel.

l'observe aucore que M. Raoul. Rochette s'est trompé en dianti, gipte si Asandre ne prit d'abord sur es mônimos que le titre d'archosta du Bouphore, ce ne fut pas à cause que le titre de roi n'y avoit encore été affecté; par acoun de ses prédécesseurs'; il se trompe, dis-je, puisque les quatre inscriptions de Paerisade I. et de Spartous siani que les médalles d'Asandre, monumens dout M. RR. ne pourra jamais infirmer l'autorité, nous démontrent que le Baphore n'a jamais eu, dans le toms compris entre le régne de Paerisade I. jusqu'à celui oil Asandre fut nomme foi, d'autres chefs que des archontes, et que con gouvernament doit physikiain. Le lecteur aura vu au

§. II. que j'ai prouvé, contre M. RR. que les Archaeanactides ont été, de même que les Leuconides, des magistrats du Bosphore.

C'est encore une erreur d'ajouter qu'Asandre ne prit le titre d'archonte "que parce qu'asurpateur du trône de Pharance, il n'oss long-terms reguer que sous le titre d'archonte." Toutes ces causes sont de l'invention de M RR, et par cette raison inadmissibles dans des recherches historiques. An reste on peut espéer que la nation, françoise n'a pas encore oublié que les usurpateun des trônes ne se contentent pas fællement du titre de magintrat, mais qu'ils s'empresent toujour d'aller un peu plus loin.

### XXXIV.

A part tous les détails ajoutés par M. Raoul-Rochette à cet épisode de la vie d'Asandre et que l'histoire ignore, nons savons qu'Asandre dans ses premières médailles s'est nommé archonte du Bosphore, et qu'il n'a pris le titre de roi et le diadème qu'après avoir été investi de la dignité royale par les Romsins. Depuis cette époque, la dignité d'archonte et la forme républicaine du gouvernement qui fut adoptée par les colonies grecques du Bosphore dès le principe de leur fondation, qui fut continuée ensuite sous l'administration des Archaeanactides et sous la dynastie suivante, depnis Spartocus I. jusqu'à Paerisade II. et depuis ce dernier jusqu'à Asandre, cessèrent d'être mentionnées. On ne retronve plus en effet les archontes du Bosphore ni dans les inscriptions, ni sur les médailles postérieures. Tibérius Julius Sauromstès qui a commencé de régner pen de tems après Asandre, est nommé dans les inscriptions tantôt roi des rois, tantôt le grand roi des rois de tout le Bosphore (Monum. de Com. pl. VII. et VIII), mais jamais archonte.

### XXXV.

Les lecteurs de M. Raoul-Rochette tronveront encore plus singulier, que l'auteur toujours occupé de soumettre,

contre les témoignages les moins équivoques et les plus formels des monumens et des anciens historiens, le Bosphore grec au pouvoir absolu des rois de cette contrée, se serve d'un argument qui, loin de favoriser son opinion. n'est bon que pour prouver qu'elle est inadmissible. Il dit, p. 56: "du reste, il est si peu vrai que . comme le prétend M. de K. aucun prince du Bosphore (il auroit du dire, du Bosphore Crec) n'ait été qualifié Roi sur ses monumens, que ce même Pharnace, auquel succéda Asandre et qui ne commanda d'abord que dans le Bosphore même, prend sur quelques unes de ses monnoies le titre fastueux de grand roi des rois, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ". Si M. RR. avoit connu la signification de ce titre, il ne l'auroit pas cité , puisqu'elle prouve la non-valeur de ses assertions. Ce titre affecté par Pharnace et Tigrane, et donné dans deux inscriptions (Monum. de Comos. pl. VII. VIII.) à Tibérius Julius Sauromatès, indique que ces sonverains étoient Rois de plusieurs petits rois qui leur étoient soumis (voy. App. Syr. c. 48. p. 608. Schw). Or il est clair que le Bosphore Grec n'ayant jamais été divisé en petits royaumes, ne pouvoit pas être sousentenda dans ce titre. Le titre de Roi des Rois, ainsi que celui de Roi, titre plus modeste que prend sur une de ses médailles Paerisade II, ne pouvoit pas, comme je l'ai déjà observé, se rapporter à ses sujets Grecs, mais uniquement aux peuplades Sauromates gouvernées par leur rois (voy. §. LXIII. et LXIV). Au reste, Sésostris paroît avoir été un des premiers qui, après avoir soumis un grand nombre de rois, s'est donné, sur ses inscriptions, le titre de Basilisic Basihaup nal decreoras decreoras (Diod. L. 55). Dans une inscription découverte en Nubie et publiée par le savant Niebuhr (Inser. Nub. p. 5). Silco se nomme BACIAICKOU NOTBA-ΔωΝ ΚΑΙ ΟΛώΝ ΤωΝ ΑΙΘΙΟΠώΝ, et ce nom de Basilisque, ou de petit roi, pouvoit bien convenir à ceux. qui étoient soumis à de grands rois dont ils étoient tribntaires.

### XXXVI.

En parlant de quelques médailles de Panticapaeum,

l'auteur nons dit , p. 56 : "que Mithridate Eupator possédoit au Boaphore bien certainement et la plénitude et le titre du pouvoir royal". Si nous demandions à M. Raoul-Rochette, d'où ces faits lui sont connus, que pourrait-il repondre? "Je les crois"; ce qui est bien peu pour ses lecteurs. Avouons plutôt que nous ne savona absolument rien de la manière dont Mithradate Eupator a traité les villes grecques du Bosphore, et que les anciens auteurs nous ont laissé dans l'incertitude à cet égard. Mais puisque nous savons qu'Asandre a gouverné le Bosphore pendant plusieurs années comme Archonte, il est très-probable que Mithradate et son fils Pharnace n'avoient rien changé à la forme républicaine du gouvernement de cette contrée Ce qui doit nous faire douter que cette prétendue plénitude du pouvoir royal de Mithradate ait été aussi entière que le croit M. RR. c'est que vers le commences ment de la seconde guerre de ce roi avec les Romains la Colchide et le Bosphore s'étoient révoltés contre lui (App. B. M. c. 64), et que cet axemple fut suivi avec succès par les villes de Phanagorie, de Théodosie, de Nemphacum et de plusieurs autres (lbid, c. 108). Si la ptenitude du pouvoir royal de Mithradate avoit été telle que l'imagine M. RR. ces révoltes n'auroient pu evoir lieu ; et puisqu'à cette même époque plusieurs places fortes sietuées au Bosphore , places dont Mithradate avoit fait depuis peu de tems, la conquête, s'étoient révoltées aussi, il est clair, que le pouvoir de Mithradate étoit loin d'être bien affermi au Bosphore, et que cette plénitude de son pouvoir royal n'a jamais existé que dans l'imagination de M. Raoul - Rochette.

## « XXXVII.

D'après l'observation de M. Raoul-Rochette, p. 56-57, phlusèurs monoies qui nous restent du grand Mithridate Eupator semblent aussi avoir été frappées dans le Bosphore<sup>4</sup>. Mais ses lecteurs lui demanderont: à quoi bon ces conjectures oisièves qui ne disent risis, qui ne sont appuyées sur rien, et qui sont d'an genre dont on pourroit faire des containes ? Au reste ce que jo riens de dire de l'état du Bosphore sous Mithradate, n'est rien moins que favorable à cette conjecture.

#### XXXVIII.

En parlant encore de Nithradue, .M. Raoul-Rochette mous dity, 76°, n/est à la domination de ce prince qu'il faut attribue l'Introduction daus le Bouphore de certains emblémes qu'i caractérisent 'as monaide de Pout, le Pé-gue paissant et levant une des jambes de devaut'. Tout ce qu'on peut dire de cette ressemblance entre le type d'une médaille de Panticapeum, et celui des monnoies de Mithradate, c'est que M. RR. nous donne pous un fait une conjecture possible à la vérité, mais rien de plus.

## XXXIX.

En terminant ses remarques sur le roi Mithredate et la médaille de Panticapseum qui a le Pégas pour evers, ... M. Racul-Rochette ajoute, p. 57: ",cette médaille nous apprend de plus, que bien qu'obéassante à Mithridate, cette ville du Boophore continua par la faveur de ce prince à jouir du droit de battre monnoie". On doit regretter qu'il n'ait pas plu à M. RR, de nous thire:

1) quelles sont ses autorités pour prétendre que la monnoie de Pauticapaeum dont il est question, a été frappée sous Mithradate?

2) quel ancien auteur a fait mention de l'obéissance de Panticapaeum envers Mithradate, et de la faveur qu'accordoit ce prince à cette ville?

3) quelle raison M. RR. a en de douter que les villes grecques du Bosphore aient jamais cessé de battre monnoie?

M. RR. ajoute's , et c'est là sans donte une des immaniér indiquées par Diodore, que les prédécesseurs de Mihiridate avoient zousernées aux villes grecques du Rosphore, sans renoncer pour cela à la jonisance des droits et des titres affectés à la supérme puissance, comme on le voit par les médailles de Mithédate loi-mêmes. Mais M. RR. commet cli neu trè-forte erreur, puisque la siguification du mot áribans, dont se sert Diodors, ne permet absolument pas de croire que le droit de batter monnoie put être compris dans les privilèges de ces villes. Fignore, au reste, ce que les monnoies de Mithréales peuvent prouver; puisqu'il n'eu est point qui sient été frappées au Bondpore. Rien en effet ne faroris l'opinion contraire, et il seroit fort déplacé de se livrer à des cenjectures qu'on on peut appayer per aucun fait historique. Quant aux autres remarques et aux notices qu'on trouve ecoce dans le passage cité, il faut les ranger au nombre de celles dont M. RR. est le seul garant, le seul dépositaire.

#### XL.

Pulsqu'il a été question de la ville de Panticapaeum, il me parolt convenable d'examiner quelques remarques que M. Raoul-Rochette a faites vers la fin de son livre , p. 158-162. L'auteur y a donné sur le mot de ΒΟΣΠΟΡΟΣ que l'on trouve sur trois inscriptions de Paerisade I. une interprétation différente de cella qu'il avoit auparavent adoptée. Au lieu de croire qu'on avoit désigné sous ce nom les villes grecques du Bosphore, il pense qu'on doit dans ces inscriptions entendre par Bosporus la ville de Panticapaeum seulement. Dans l'intention de prouver cette nouvelle assertion , M. Raoul - Rochette a cité un grand nombre de passages d'auteurs anciens, qui ne prouvent que ce dont personne ne doutoit. S'il avoit pu même augmenter le nombre des témoins contemporains de Paerisade ou à peu près du même tems , qu'en seroit-il résulté de favorable à sa dernière explication ?

# XLI.

Pour se convaince que le moi BOZTIOPOZ ne peut indiquer ici la ville de Panicapeum , il fust se rappeler que dans l'antiquité plusieurs villes avoient deux noma différent pour les désigner. L'un étoit le nom propre de la ville, ceial dont elle se servoit dans ses mosumens. L'autre étoit le nom que lui donnoient les strançers. La ville dont il «sign ini étoit sommé», saus aucune exceptivel de la ville de la ville più ini étoit sommé», saus aucune excep-

service Gara

tion, Panticapaeum dans ses médailles et dans ses inscriptions; mais dans toute la Grèce on la connoissoit, déjà du tems de Démosthène, sous celui de Bosporus. C'est par cette raison, qu'expliquant un décret de la ville d'Olbie, en honneur de Théoclès, j'ai dit qu'il falloit sous l'appellation de BOLHOPOL qu'on y trouve, entendre Panticapaeum.

Une ville voisine, Olbie, dont il a été déjà question au 6. VIII. nous donne un autre exemple de ces doubles noms. Ses habitans ont toujours appelé leur ville Olbie . et se sont nommés Olbiopolites; ces noms se trouvent sur les médailles de cette ville et dans ses inscriptions. Mais les étrangers, comme la plupart des anciens auteurs, la désignoient sous le nom de Borysthénis, ou sous celui de la ville des Borysthénites, appellation qui n'appartenoit à Olbie que très-improprement, puisque ses murailles n'étoient pas baignées par les eaux du Borysthène, mais par celles de l'Hypanis.

En outre, y a - t - il quelque probabilité qu'on ait designé, sous le nom de Bosportis, la capitale des états de Paerisade en Europe, et qu'on ait passé sous silence la métropole de ses possessions asiatiques. Phanagorie qui étoit sa résidence, et près de laquelle son épouse, Comosarye fit élever le monument dont il a déjà été question plus d'une fois. C'est aussi le lieu aux environs duquel on a découvert l'inscription du temple consacré à Diane par Xénoclide, celle de Mestor, et plusieurs autres. Que l'on se rappelle ces lignes de Strabon (XI. 2. 6. 10); nal bes var pèr Euparaine Βοσπορανών μητρόπολις το Παντικάπαιου των δ'Ασιανών το Φαναγόρου καλείται γάρ καλ ούτως ή πόλις. M. RR. cite le même endroit, p. 158. mais en n'en rapportant que le commencement où Panticapaeum est nommée, non comme le dit M. RR. p. 158: capitale du royaume de Bosphore, mais capitale ou métropole du Bosphore Européen; le reste du passage, où Phanagorie est nommée comme capitale du Bosphore Asiatique, a été omis par M. RR. parce qu'il auroit renversé tout son raisonnement.

### XIJI

Non content de trouver sous le nom de Bosporus dans les inscriptions faites du tems de Paerisade 1. la ville de Panticapaeum, M. Raoul-Rochette va plus loin encore. Ayant parlé d'un passage de Demosthène, où la ville de Panticapaeum est désignée sous le nom de Bosporus, ildit, p. 161; ,,que ce passage montre certaiuement que les mots " AOXOVY BOTTOPO , pe signifient sur pos inscriptions, comme sur les médailles d'Asandre, que Archonte de Bosporus, ou de Panticapée". D'après cet exposé la légende des médailles d'Asandre, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΣΑΝΔΡΟΥ BOMPOPT, doit être traduite : d'Asundre Archonte de Panticapacum. Asandre, archonte du Bosphore, a donc été dégradé par M. RR. et n'est devenu qu'archonte de Panticapaeum, archofite d'une seule ville, après eu avoir eu auparavant plusieurs à gouverner. Il est fâcheux que l'auteur ne nous dise pas, comment il a disposé de ces dernières, villes, at ...

Le traduction des légendes des médailles d'Asandre proposée par M. RR. nous autorise à trouver dans le proposée par M. RR. passage de Lucien: 'Ararté partière Brevéper, Asandre rei de Panticapacum, M. RR. désire - t - il que le mot Bérrepet, soit tonjours traduit Panticapacum, ou veu - il accorder une existence quelcoque au Bosphore?

Johnerve encore que malgré l'explication de la légende se médaille d'Anandre, dans lapuelle M. Roul-Rochette trouve indiquée la ville de l'anticapaeum dans le mot de Bosporus, il nous avoit d'it suparurant, p. 158°, qu'en le mom de Bosporus est absolument nouvean dans la géorphie numismatique et lapidaire. Mais comment, dirache, le nome de DOLIGIOCI, que l'auteur a trouvé dans le décret en honneur de Théoclès, peut-il dres nouveau les médailles d'Anandre connaces depuis plus de touve uur les médailles d'Anandre connaces depuis plus de cent ans, et que, solon l'opinion de M. Rit, il indique sur ces médailles, de même que dans le décret pour Théoclès, non pas le Bosphore, mais la ville de Panicapaeum?

M. RR. auroit du distingaer l'usage des mots et des noms dans la vie comminé, du style employé dans les monumens publics. Au lieu de faire une distinction entre ces deux manières de s'exprimer, il les a confondues, et il est tombé dans de très-grandès erreurle.

Il suit de mes observations :

1) que dans les inscriptions du tems de Paerisade Pexpression d'archonte du Bosphore indique un archonte de cet état et non pas de Panticapaeum ;

2) que dans les légendes des monnoies d'Asandre il ne peut pas être question d'un archônte de Panticapaeum, mais du Bosphore.

ΑΝΕΘΗΚΕΒΑΣΙΛΕΤΟΝΤΟΣΣΠΑΡΤΟΚΟΥΤΟΥΕΥΜΗΛΟΥ

In flut observer que des inscriptions cepière par une mainfâcile ne peuvent être corrigéès qu'avec beaucoup de circonspection, par ceux qui croisent y découvrit des défauts. Au contraire, des copies incorrectes comme celles qu'a données Wasel d'apprès des origiaux non-distincts, ou des copies semblables à celles qu'a publiées M. Raoul-Rochette, doivent être revues es corrigées, à moins quelles, ne soient cultèrement incorrigibles, comme l'est entr'autres celle qu'a publiée M. RR. B., 5.6.

## XLIV.

Dana la note S. jn. 5-y. Pasteur public mer medaille de Panticapseum, pl. III. n. 8. Mais il est singolier qu'il prenne ai souvent des inscriptions et des médailles qu'i ont été données an public depuir long-tems, pour des mouumens inédits, et éval te çar aver cette médaille de Panticapseum. Elle se trouve gravée et décrite dans les ouverges de Neuteur (I.), 1, 3 n. 1), de Huuter (p. 204, 114), et de M. le Comte de Wicasy (To. I. p. 78. n. 157). Au reste la ville de Panticopaeum s'est servie très fréquemment sur ses médailles de la tête de boeuf, emblème de l'état florissant de son agriculture, comme on peut le voir par celles que je vais décrire ici.

1. Tête barbue de Pan, de face, touraée un peu à gauche.

Tête barbue de Pan, de face, tournée un peu a gauche.
 IIAN. Tête de boeuf; tournée à gauche. AR. 3.

 Tête imberbe de Pan ou de Satyre, de profil, couron-

née de lierre ; à gauche. ПАN. Tête de boeuf, à gauche. AR. 3.

3. Tête barbue de Pan, à droite.

Il A. Tête de boeuf, à gauche. Médaille surfrappée et

de fabrique barbere. AR. 3.

4. Tête de femme peu distincte, à gauche.

Tête de boeuf, à droite, dans un quarré incuse. AR. 2.

5. Tête de Pan, couronnée de lierre.

To. IV. p. 90.

AR. I.

6. Tête barbue de Pan ou de Satyre, couronnée de lierre, à gauche.

nan. Tête de boeuf, à gauche. AE. 7.

7. Tête imberbe de Satyre, couronnée de lierre, à gauche.

11. Tête de boeuf, à gauche. AE. 5.

8. Tête de Satyre, tournée à gauche.

IIAN. Tête de boeuf, tournée à gauche.

AE. 31.

g. Tête îmberbe de Satyre, à droite.

II. Tête de boeuf, à gauche.

AE. 1.

10. Tête de boeuf, à droite.

ΠΑΝ. Épi et charrue, à gauche.

AE. 2½.

AE. 2.

HAN. Les lettres placées en triangle; épi et charrue, à gauche.

AE. 1.

13. Tête de boesf, à droite.

12. Tête de boeuf, de face, à droite.

Sein of

13. I ete de noeur, a droite.

IIAN, Deux épis.

14. Téte imberhe de Fanne, à droite.

2 Légende effacée. Épi tourné à droite.

AR. 2;

· manual Comple

#### XLV.

L'auteur des antiquités du Bosphore communique à ses lecteurs, p. 58 - 59, une ancienne inscription. l'observe confre les assertions de M. RR:

1) que cette inscription n'est pas inédite;

a) qu'elle n'a pas été tirée des ruines de Panticapaeum, ruines difficiles à retrouver maintenant, puisqu'elles n'existent plus depuis des siècles;

 qu'elle ne prouve par conséquent, rien pour la forme du gouvernement municipal à Panticapaeum.

4) qu'elle n'est pas si mutilée qu'on ne puisse essayer de la rétablir;

5) que le très-puissant sénat et le peuple très-sacré de Panticapaeum n'y sont pas nommés;

6) que la forme des lettres ne prouve pas qu'elle ait été faite dans un tems peu éloigné du siècle des Antonins.

J'ai publié cette inscription, dont îl a déjà été question an § 11, dans un mémoire insprimé à Nunic. Elle porte un décret de la ville de Cherson, donné au moins égo ansi plus tard que ne le croit M. RR. Les lettres n'ont spa la forme autique, mais elles tienneut beaucoup de l'écriture cursive en grandes lettres de notre terms. En control de la comparé quand le bloc quarré en marhre blauc, sur lesquel elle, est gravée, se trouvoit encore an milite de sédecombres de l'ancienne Chercotte.

## ΛΕΙΤΕΥCΑΜΕΝΟΝΕΝΙΤΑCIN & γ ΝΟΟ ΤΟΝΚΡΙCΤΗΝΚΑΙΑCTΝΚΡ : ΤΟΝΚΑΙΦΙΛΟΠΑΤΡΙΝΗΚΡΑΤΙCΤΗ ΒΟΥΛΗΚΑΙΟΙΕΡΟΤΑΓΟC ΔΗΜΟΟ ΕΥΝΟΙΑC ΧΑΡΙΝ

Quant aux explications fournise par M. Raoul-Rochette aux cette inscription de Chernon. If flut remarquer que la phrase IPODIA IDFCUBETOAN FA, pe se trouvé, pas sur lorigianl, et que la conjecture ou torrection faite avant par RR. AL CEVERICA CAPALANTA, ne peut être ni sur ce marbre, ni sur aucune autré inscription, parce que cette locution, ne serdit pas grecque.

J'ai conjecturé que la lacune dans la ligne 8. pouvoit dans le principe avoir été remplie par TOTU ATTORPA-TOPAU, et qu'on, avoit fait mention dans cet endroit des missions dont Démocratés avoit été chargé auprès des empereurs byzantins à Constantinople.

## XLVI.

M. Raoul-Rochette avance, p. 60: ,, qu'il publie pour la première fois une médaille de Leucon d'une manière exacte et autheuitque". Il y a dans ces mots beaucoup d'erreune et de méprises:

 M. de Blaremberg à Odessa avoit fait lithographier cette médaille avec autant d'exactitude que d'élégance, au commencement de l'an 1821, avant que le livre de M. RR. fut publié;

a) la figure qu'en a donnée M. RR. pl. I. m. 3. n'est, quoiqu'ill en dise, ni exacte ni authentique; au contraire elle appartient, comme en général toutes les médailles de son ouvrage, aux plus mauvaises qu'on alt jamais publiées.

Deux monnoies, pl. 1. m. 5. p. 62. p. 68. note 1. p. 72. dont l'une n'est nullement de Leucon, et dont l'une et tout-à-fait fruste et indistincte, pl. 1. m. 4. font dire à M. RR. p. 72: "rien ne s'oppose à ce que tous retrouvious dans les deux médaille 4. et 5. l'ancienne monnoie du Bosphore abolie par Leucon, et dans la médaille n. 3,

qui offre un type nouveui, la monnole au meyen de laquelle, suivant Polyen, London fit entrer dans sez coffres une partie de l'argent de ses sojets". Cette hypothèse est inadminible, puisqu'elle n'est pas prouvée; elle ne-seroit même d'aucure vrisiemblance, s'il fotis vrai que la première de-ces médailles, m. 5, fut de Leucon, et que l'aurre, m. 4, ne fut pas indistincte et foute. Car Polyen ne dit pas quele-divit ce Leucon, dont il nous reconte une anecdote et la guerre avec les Hérachfotes. Cette guérre et les aurres strategèmes que appagere de son Leucon l'auten cité, ne rendent pas probable que ce soit de Leucon, fide de Sayrus, que paule Polyen

## XLVII.

Une remarque plus essentielle encore sur cette médaille de Leucon, dont jai vu plusieurs exemplaires très beaux, c'est que la ressemblance que l'on trouve dans son avers avec les médailles d'Alexandre le Grand est si frappante dans la tête d'Hercule, qu'elle ne laisse aucun doute que ces médailles de Leucon ont été copiées sur celles de ce roi de Macédoine. Il est évident de même que l'arc et la massue du revers de la monnoie de Leucon, types que l'on n'a tronvés sur aucune autre médaille des rois du Bosphore, sont des copies faltes d'après des médailles des rois de la Macédoine. Leucon, père de Paerisade, mourut l'an 3 de la 107 Olympiade; Alexandre le Crand monta sur le trône an commencement de la 111 Olympiade. Il résulté de ces dates que la médaille en question ne peut pas avoir été frappée sous le règne de Leucon père de Paerisade, comme le prétend M. RR. p. 71, mais sous un Leucon postérieur à celui-ci.

#### XLVIII.

M. Raoul-Rochette observe, p. 62: 1, le culte d'Hercale forisoit dans le Bosphore, nind que l'attestent les monoite de Chersonèse, ville bisis par les Héracléotes du Pont, et qui conserva toujours, avec le nom de sa métropole, les symbelse propres à son fondateur. Cest ce qu'indiquient, d'une manière encore plus positive les mon-

noies de Panticapée et de Phanagorie." Pai plusieurs remarques à faire sur ce passage:

- 1) les médailles de la ville de Cheronèse ne portant que très-rarement la tête d'Hercule, ou quelques ann de ses attribut. Ainsi ni les médailles de cette ville, ni les anciens historiens, ne prouvent pas que ce dèm ait été en hante vénération à Cheronèse, où Diane et Apollou étoient les dirinités principales;
- a) mais quand il seroit vrai que le culte d'Hercule ou de quelqu'autre divinité eut prévalu dans la ville de Chersonèse, on ne pourreit pas en conclure, comme le fait M. RR. que le même culte florissoit au Bosphore. Car Chersonèse ne s'étoit squmise à Mithradate que long-tems après Leucon;
- 3) je doute que la ville de Chernonbe conserva toujourz, comme le dit M. RR. le nom de sa métropole. Car si un ou deux auteurs anciens sjoutent à son nom celui de Héraclés, ce ut/coit que pour la distinguer des sutres villes qui portoient, comme elle, le nom de Chersonesus. Ni sur ses inscriptions, ni sur ses médailles, on a trouve le nom de Héraclés. Bref, la ville de Chertonées na vest jamais servie du nom de Héraclés et, par cette raison, n'a pas pu le conserver, comme le prétend M. RR.
- 4). ce que l'auteur dit des types des médailles de Panticapaeum et de Phanagorie s'est pas non plus concluaat. Car le type et les symboles d'Hercule y sont encore plus rares que sur la monnoie Cheronésite. Les emblèmes les plus unités sur les revers de la monnoie des deux capitales du Bosphore sont, ceux d'Apollon et de Pan ainsi que l'arc et la fiéche.

## XLIX.

Je n'aurai que très peu d'observations à faire, aur le longue digression de M. Rosol-Rochette, p. 1-26, punique l'essentiel sur le procédé par lequel Leucon doit avoir, suivant Polyen, double la valeur de la monanois de son pays, peut être espoés en peu de mous. Polyen did que Leucon avoit obtenu ce résultat, sibles pepareigne tréplades en imprimant une cette monancie un autre ceto. Si le

souvesa cois étoit de la grandeur de la monnoie, alors Perpression érafolara filory granaripa signifie, austrappea la monnoie. Mais si le nouvean coin étoit plus petit, alors cette phrase fait entendre qu'à l'ancien coin on avoit ajout une contremargue. Les deux auteurs, Aristote et Folyen, ne s'étant pas plus clairement érônées, il est impossible de décider quel est le procédé dont il aut question. Dans une inscription expliquée par le savant Professeur Bockh (Saast-Haubhilt der Alben, Il. 344) on trouve mentionné un XAPAKTHP MOATEAINCE.

L.

En parlant de l'usage des anciens, de marquer d'une contremarque leur monnoie courante, M. Raoul-Rochette nous dit, p. 80-81:

"L'objet de cette empreinte étoit-il de doubler la valeur de la pièce qui l'avoit reçue?"

"Ou bien, étoit-ce un moyen de rendre à une monnoye tombée en désuétude, le caractère légal propre à la remettre en circulation?"

"Ou bien enfin avoit-on recours à ce signe particulier, pour retirer de la circulation des pièces, et les convertir en médailles proprement dites?"

Fobserve que la première de ces trois suppositions est la seule qui paroitroit avoir de la vraisemblance, si au mot de doubler l'auteur avoit substitué celui d'augmenter y: mais quant aux deux autres il n'est que trop probable qu'elles sont sans fondement.

#### TI

Il est questien , p. 8a. de quelques médailles de Panicapaeum surfrapées, pl. 1. m? 7. 8. L'anteur dit : "sur ees deux monitoies de peit brorise, l'ancien type d'Apollou, avec l'astre au revers, est encore recounoissable sous le nouveau type qui est la tôte de Pan, et au revers l'arc et le javelot scylkiques." Il faut observer :

 que ces médailles n'appartiennent pas au petit, mais au moyen bronze;

- 2) que l'ancien type des deux médailles n'a pas été la tête d'Apollon;
- 3) que l'astre n'a pas été le type du revers du coia primitif de cette médaille ;
- 4) qu'au revers le nouvean coin porte un arc et une flêche.

Ayant vu beancony de ces médailles de Panticapaeum qui out ét aurfrapées, j'observerai que le coin primitif de la médaille dont M. RR. a produit deux exemplaires, a été sur l'avers, la tête imberbe de Satyre avec un aux dans une contemanque, sur le evers, le lettere IIAN posées en triangle, la tête d'un lion, au bas duquel am poisson. Ordinaisement l'avers du nouveu coin est imprimé sur le revers primitif. Toutes les conjectures sur le but qu'on peut avoir eu en surfrappant les mounoies, p. 8a. ne méenent à aucun résultat.

#### LII

Après avoir parlé des deux médailles surfrappées, l'auteur ajoute , p. 82 : "Cette opération , quoique grossière dans ses résultats, n'en convenoit peut-être que mieux à un peuple rejeté, comme celui du Bosphore, à l'extrémité du Pont-Euxin et étranger aux arts de la Grèce." Si l'auteur s'étoit rappelé des médailles de Panticapaeum, de Phanagorie, de Théodosie et de Chersonèse, dont cellea en or et en argent et la plupart de celles en bronze, ne le cèdent pas aux plus belles qui ont été frappées dans la Grèce et dans l'Asie mineure; s'il s'étoit souvenu de l'épithète, Agrotéra, donnée à Diaue sur l'inscription de Xénoclide, épithète puisée, comme M. Raoul-Rochette a voula nous le persuader, aux plus prefondes et aux plus pures sources de la langue et de la mythologie helléniques; si enfin il avoit voulu penser au décret de la ville d'Olbie en honnenr de Théoclès, et à tous les éloges qu'il a donnés à cette inscription, p. 146: il n'auroit surement pas parlé de ces colonies comme d'un peuple rejeté à l'extrémité du Pont-Euxin et étranger aux arts de la Grèce.

M. Raul-Rochette croit, p. 83-964, "que l'époque où l'inscription de X'acocide fint faire peut être firée, d'une manière au moins trè-probable, aux premières années du règne de Paeriande I, C'est à dire à peu près vers l'an 363 avant notre ére." Je remièrquerai que cette inscription, qui n'est pas s à ce qu'il parolt, antérieure aux d'unx autre micriptions di règne de Paeriande, ne présente abeloument rien qui puiuse faire présumer qu'elle fut faite dans les premières années du règne de ce roi.

#### LIV.

En parlant des peuples nommés dans l'ascription de Kanoelide, l'auteur dit, p. 86; "nons y apprenons de plus, par la distinction qu'elle établit entre les Sindes, les Torètes et les Dandariens, que Strabon ne s'est pas exprimés avec son exactitude habituelle, quand il assare que les Sindes faisolent partie de la nation des Maeotes, cette désignation ne peut, en effet, convenir qu'uax Torètes et aux Dandariens; et les inscriptions de Comossirye et de Mestor établissent aussi trè-neutement la distinction des Sindes et des Macotes."

Il y a dans cet endroit plusients erreurs de M. RaoulRachette qu'il faut indiquet, L'inscription de Koecilde
momme trois nations sommises an roi Parisade, les Sindes,
les Tortèses et les Dandariens ! Inscription de Comosarye
et celle de Mester nomment aussi les Sindes et ajoutent
sous les Mesches, Quast aux Sindes dont nous liens le
mom sur les trois inscriptions, c'étoit ur le territoire qui
avoit appartenn à ce peuple nombreux (Monum. de Comos.
p. 77-98, que les villes greeges de Bosphore Asiaique
se trouvoient établies, c'étoit donc une partie sues importante de ce royaume. Les Torètes et las Dandariens
n'ayant pus appartenu aux Macestes, comme je le prouvemis ci-après, je un résulte que l'inscription de Kanoelide
parle des peuples soumis à Parisade da côté du midi,
tandis que les deun autres monumens, par l'expression

générale de tous les Macotes, désignent les peuples qui étoient du côté du nord.

Les anciens n'entendoient naturellement sous le nom de Maeotes que les peuplades établies au bord de la mer Macotide, depuis la ville de Taoais jusqu'au Bosphore, et c'est dans ce sens qu'en parlent Strabon (XI. 2. §. 4. p. 375. Tasch.) Scylax (p. 31. Huds.) l'auteur anooyme du périple de la mer noire (p. 2. Huds.) et Pline (IV. p. 175. Fr.) qui ne font pas mention dans les passages cités ni des Sindes , ni des Torètes , ni des Dandariens. Ces auteurs n'avant nommé parmi les Macotes ni les Sindes, ni les Torètes, ni les Dandariens, et deux inscriptions faites sous le règne de Paerisade I, séparant soigneusement les Maeotes des Sindes, peuple qui avoit plus de droit d'être compris sous le nom des Maeotes, que les Torètes et les Dandariens, puisque son territoire étoit baigné an nord de la mer Maeotide, il en résulte que du tems de Paerisade I. les trois peuplades citées n'étoient pas comptées parmi les Macotes.

Si, trois cent ans après Paerisade, Strabon (XI. 2, § 11, 2, 34), fissant l'écomération des différentes peuplades à qui on donioti le nom de Macotes, y compte aussi les findes, les Torètes et les Dandariens, c'est que par soite des tems on avoît confondu ensemble les habitans de ces contrées; mais cela ne prouve pas que Strabon eut compté à tort les Sindes parmi les Macotes, dénomination qui, da tems de Strabon, étoit dereune beaucoup plus générale qu'elle ne Pavoit été peadant le règue de Paerisade I. Ce que je viens de dire par rapport sox Sindes, est confirmé par Eticame de Byannec (v. 2014). Après avoir remarqué que le pay des Sindes touchoit à la partie méridionale de la mer Macotide, il sjoute que quelques una prétendioite que les Sindes four partie de Macotes.

Strabon ne peut dont être blâmé d'avoir nomme les Sindes parmi les Maeotes, puisque comme l'a dit M. Raoul-Rochette ,, rette désignation ne peut, en effet, convenir qu'aux Torêtes et aux Dandariens. Il n'y a pas de donte que cette désomination ponvoit au contraire con-

venir beanconp mleux aux Sindes qu'aux deux autres peuples dont le rirage ne touchoit pas à la mer Macoide, mais au pont Eurins, et pourtant le sancieus géographes, entr'autres Scylax (p. 31. Huds.) ont serupuleusement séparé les Sindes des Macotes, ce que nous voyons observé aussi dans les inscriptions faites du tems de Paeriside I.

Enfin i Mela (I. 19, p. 114.) sest trompé en plaçant, contre l'autorité de tous les autres géographe, les Torètes dans l'interrulle entre le Bouphore et la ville de Tanais; cet une ertreur plus grave encore lorsque p. 86. M. RR. dit: ,,les Torètes s'ant placés sur la rive orientale du Palus Macotide, sinti que le dit positivement Pline": cat Pline (VI. 5. p. 554) u'à pas mis les Torètes su nord des Sindes, mais au sud. Cest donc M. Raoul-Rochette qui set tompe, s'u sono pas Pline.

## LV.

Puisqu'il a été question ici des trois inscriptions faites sous Paerisade I, il ne sera pas inutile d'ajouter une remarque sur ces monumens.

L'inscription de Xénoclide découverte la dernière, est très-intéressante, puisqu'elle nous doune la certitude que ces monumens ont été faits sons Paerisade I. fils de Lencon.

L'inscription de la reîne Comosarye ayant été gravés par les ordres de l'épouse de Parinaid I, a l'avantage de tenir plus de l'autorité publique que les deux astres monumens, érigés par de simples particuliers, Xénoclide et Mestor. Elle est d'un intérêt très-grand, puissréelle nous apprend le nom de la reîne, celui de son-père Gorgippus et ceux de ses divinités tutellaires.

L'inscription de Mestor fils de Hipponthéals nous comnime le titre de Paeriasde que nous trouvous sur le monument précédent. Au reste, elle est gravée sur un très beau marbre blanc, tandis que celle de la reine Comeeury se trouve sur me grande labble de granit. Celle de Kénocitée au contraire est partagée sur deux pierres estacierte détachées, qui avoient été employées dans la construction du temple consacré à Diane Agrotéra, et elle accuse ainsi le peu de fortune de celui qui l'a fait graver.

#### LVI.

Paroi dit dans ma description du monument de la reine Comosarye, p. 8c-81. que les Macotes dont nou venons de parier, sont nommés sur les deux inscriptions du tems de Pacitade, MalTAI, su lieu de MalLETAI, et que par cette raison il me pacoisot i assez certain, que ce nétoit pas une faute de graveur, mais plutôt la prononciation vulgaire qu'avoit ce nom dans le Bosphore. Que dit là desus M. Raoul-Rochette, p. 857 que cette deraibre particularité n'a point a suese déé remarquée par moi, "et qu'elle semble venir à l'appui de la leçon Maijre dont Bérodote se sert constamment pour désigner le Palus Masorités", Mais je le demande;

 quel rapport peut-il y avoir entre le nom d'un peuple écrit sur deux monumens MAILAI au lieu de MAIΩTAI, et l'usage d'Hérodote qui, d'après sou dialecte, nomme la mer d'Azov <sup>2</sup>/<sub>2</sub> Μασῖτε; ?

a) oe qui est une forme ionienne peut-il dree une leçon? 3) peisse Il masque une lettre dans le mot MAITAI, pourquoi M. RR. croit -il qu'il faut plutôt la remplacer par la lettre H que par l'O.7 Cette supposition est ai fausse et si dénnée de tout fondement, qu'il est inutile de la relever davantage.

Il résulte de ces observations que M. RR. a eu tort de dire : que je n'avois paí assez observé la particularité don il est question, et qu'il a eu tort, en outre, de croire qu'elle vient à l'appui de sa prétendue  $legon\ M \omega \bar{q} \tau i dans Hérodote.$ 

## LVII.

Dans les monumens de l'antiquité on trouve trop souvent des faits et des questions qu'il est impossible d'éclaircir, et dont les difficultés sont insurmontables. De ce nombre est le mot 9-476-52N à la fin de l'inscription de Comosarye. M. Raoul-Rochette observe, p. 81-85; qu',, entre les peuplades situées à l'occident du Palus Macoitée, il en est une que Pline appelle Thalos, nom qu'il faut peut-être corriger conformément à la leçon fournie par le monument de Comosarye". Je réponds :

 que le nom de ce peuple n'étoit pas Thali, comme M. RR. l'a écrit, en suivant, la correction que vouloient faire an texte de Pline, Hardonin et autres. Tous les manuscrits de Pline portent Thallos;

a) que ce peuple étoit situé an midi et non pas à l'occident du Palus Macotide;

3) qu'il seroit trop bardi d'admettre que le mot en question pourroit désigner un peuple nommé Thalli, et de substituee ΘΑΛΛΩΝ au mot ΘΑΤΕΩΝ, ou de corriger le texte de Pline d'après notre iuscription;

4) enfin ce qui dérmit tout-haît cette conjecture, c'en que Pline (V. 1. p. 523.) nout it que le poneuejon de ce peuple touchoient vers l'orient auxhords de la mer capienne. Paulto "qui ab oriente Cargin marte fances artisquerent. Les possessions des rois en Cargin marte fances artisquerent. Ces possessions des rois en Bosphore attoient pau de ce cott à la sess étendues pour qu'elles compressent un transpersent depuis la mer Macotide jusqu'anx bords de la mer Consienne.

## LVIII.

L'auteur des antiquités du Bosphore dit, p. 85-86; "Le possibrei de cette occasion punt corrière les fautes que le nom des Torètes, méconun on mai reada par les copières; a laisé subsister dans quelques passages d'ancienn auteurs". Les lecteurs de M. Rouel Bochette regarderonts san doute un pareil travail comme très méritoire; malgré ce, ils observeront que l'éreur qu'on reacontre dans les mots qui suivent le passage que le vieus de citer: "letz Torètes étant placés sur la rive orientale du Palus Macodides", serveur qui a été difi relevée §. LIV, ne peut păs faire bien aquare de son travil.

#### LIX.

M. Raoul-Rochette propose, p. 85. de lire dans le texte de Strabon (Χ. 2. §. 11): Τορόται, au lien de Τορκάται, Mais cette correction a déjà été faite par Schrader dans ses remarques sur Aviénus, publiées avec ce poète à Amsterdam en 1786, et réimprimées dans l'édition que Wernsidorf a donnée du même poète (Perieg. v. 367, p. 813, et not. p. 1067).

L'auteur n'est pas plus heuveur, p. 88. dans 'la coirection qu'il veut faire d'un passage de Denys d'Alexandrie, où il subsitue les Torètes aux Orètes. Car Wernadorf (1. c.) et Teschacke (in Strab. XI. p. 385.) avoient fait la même correction depuis long-temms aux surplus, Priniauva (in Mel. I. 1a, p. 114. Cr.) et Schrader (1. c.) l'avoient trouvé d'avien (v. c.) et de Prisclen (v. 664.) Hardouin (Not. et Em. 22. in Plin. VI. S. p. 551.) Schrader et Wernador da corrigé la même faute, et unbsitué les Torètes.

#### LX.

L'austeur dit encore: "la situation qu'occupe le promontrie Tarbique, Tapras d'apre, dans la description de Piolémée, immédianement après le golfe des Cercèter, cerrespond trope exactement avec l'emplacement et la forme du terrain désigné par Pline, comme habitation des Torètes: supercilium, anduam tenent Toretae, pour qu'on puisse hésiter à rétablie dans le texte. de Piolémée: Torstras appar. Mais il en est de cette correction de M. RR. comme de toutes le précédentes, qui ont été d'éji proposées par d'autres anteurs. Celle-ci l'a été par Tarchucke (in Mel. p. c). Le rapprochement entre la langue torétique et Tories, habité par les Torètes, a de même été fait par Vossius (ad Scylac, p. 3s. Huds.) et M. Mannert (Coegr. IV. 1, 400).

#### LXI.

Sì l'auteur des autognités du Bosphore a en le malheur de corriger des passages d'ancienne auteurs qui l'avosient dés long-tems auperavant et de li méme manière : voyons fil a plus de succès, Jorspae le hazard lui fournit des trates que personne s'evôti odé foncter avant lui. Eu voici un exemple. Confinuisat son discours, M. Raoul-Rochette dit, p. 68-57; jeafin finciliaerois à croire que dans ce passage

de Sepher (p. 28. Hade); aure de Zerdene Jusies, Kraufen Örn, au viche Ekhaff-Trausic, ce demiet met flyané cache le nom des Torètes, qui occupaient le territoire même indiqué (ci. par, Seylax. Il seroit es effet ingulier que le nom des Torètes, tribu nombreuse et paisante, se trourait de la commentation de Seylax, qui n'ombite auteme des peaplades voisines on consigues. Le ville preque défiguée en cet endroit me paroit être celle que l'ilia dans une situation abolument semblable, appelle litron, èt p propose de lire, par an changement très-léger au ville Eldon; au florétes.

Si jamais la correction d'un passage d'un ancien anteur a été, je ne dis pas superfine, mais déplacée et non admissible, c'est celle par laquelle M. Raoul-Rochette veut changer le texte cité de Scylax. Le changement du mot Topinos en celui de Topiras ne peut pas avoir lien, puisque Teamer indique la ville des Torètes, et on peut présumer que si M. RR. avoit pensé à cette signification, il n'auroit pas trouvé à propos d'effacer Toricus pour substituer à ce mat le nom des Torètes. Mais l'auteur n'a cité le passagede Scylax que d'une manière très-imparfaite; il a omis, après Topino:, ces mots, ani hipip, qui anenntissent entièrement sa prétendue correction. Cependant pour en prouver la instesse et même la nécessité, il dit que Scylax aqui n'oublie aucune des peuplades voisines ou contigues, ne pouvoit pas omettre les Torètes, tribu nombreuse et puissante". Pour se convaincre de la fausseté de cette assertion, en n'a qu'à examiner les notions que ce géographe nous donne à la même p. 31. sur les Macotes, depuis la ville de Tanais jusqu'à Phanagorie; non seulement il n'en nomme pas une seule tribu, mais il passe sous silence. et dans cet endroit et dans la suite, des peuples et plusienrs villes grecques qu'il auroit mentionnés, si son but avoit pu être d'écrire an ouvrage complet sur cette contrée. Au reste, la ville grecque et le port de Toricus se drouvoient dans le territoire des Torètes, et c'étbit justement à cause du port que les Grecs s'étoient établis dans cette ville des Torètes. Par la même raison, des

The Party Com

Grecs étoient venus s'établir au port des Sindes (Anonym. Per, P. E. p. 2. Huds).

## LXII.

Parmi les remarques insignifantes de M. Raoul-Rochette il faut compre la suivante, p. 881 "Pollomée, dans as description de cette côte du Pont-Eaxin , a omis le am des Dandarien. Il est expendant plus probable qu'il y a ici quelque altération du texte, puisque, outre le témoignage de Plustrque, Tactie parle de Dandariens etc. 47 Prolémée ne fait pas mention de tant de peuples , ni de tant de villes remarquables, pour que nous puissions être fondés à croise que son texte est altéré dans un endroit où on chercheroit vainement des notions géographiques sur une contrê paticulière.

#### LXIII.

Dans la note 1. jp. 89. l'auteur fait mention des Scepuques dont parle Strabon, en disant (XI, a. §. 13.) que l'on trouvoit chez les Hénioches cette espèce de chefs, qui étoient soumis à des tyrans on à des rois. M. Raoul-Rochette croit que Strabon parle des rois du Bosphore. Mais comment cela pourroit-il être?

 Il est impossible de pronver que ce peuple ait été soumis à ces rois, ni que la domination de ces derniers se soit étendue si loin vers le midi.

". a) Si M. RR. avolt voulu lire avec attention le passage de Strabon qu'il cite, il auroit trouvé que ce géographe parle des rois Hédioches et non pas de ceax de Bauphore, puisqu'il dit que ce peuple étoit gouverné par quatre rois i d'oir l'Hodyr etrapes, gèogra Bandos giona Modafesq à Editation de la prime de la pr

Les Sceptaques que l'on trouve nommés dans me sacienne inscription d'Olbie, étoient les anciens ou chefs d'une partie de ces peuplades Scythes. Ils étoient soumis an roi des différentes peuplades. Un de ces rois est mentionné dans l'inscription citée d'Olbie, et d'autres rois sarmates le sont suusi dans un fragment trouvé dans l'ancien emplacement de la même ville; on y lit les mots suivans: of 75° EAPMATIAE BARIAEIE, et dans un autre conservé dans le riche cabinet de M. de Blaremberg, où on lits of THE XOPAE BARIAEIE.

. If dest \_ = EXIV.

1) que Mithradate a été le plus pulsant des rois du Bosphores

 qu'avant ce roi l'autorité des rois du Bosphore étoit encore réceute et mal affermie;

 que les Siudes et les autres Sarmates n'avoient pas entièrement renoncé à leur indépendance.

Si Mithradate étoit pulsant comme roi de plusieurs dats, il ne "létoit pas plus pour cele que ses prédécesseurs dans le royaume du Bosphore. Au contraire, étoisseur dans le royaume du Bosphore. Au contraire, étoisgaé de ce dernière pays, il est tebs prédable que ont gonvernement y avoit moins de force que le leur, puisqu' sin y rédidoient, o une s'emarque S. XXXVII sur Pétat du Bosphore su commencement de la guerre de Mithradate sere les Romains, s'emblent le pronver. \*\*der de fine s'embre de l'empre de l'empre de fine s'empre de l'empre de fine s'empre de l'empre de fine s'empre de fine s'e

Il seroit bien curieux de savoir où M. RR. a paisé tout ce qu'il a dit de l'autorité encoire récente et mal affermie des rois du Bosphore, prédécesseurs de Mithradate. Les anciens auteurs se taisent sur ces particularités qui ne sont probablement que le frait de l'imagination de M. Roud-Rochette

On ne peut pas porter un jugement plus favorable sur ses remarques relatives à l'état de liberté on d'indépendance des peuples Sauromates. Les idées erronées qu'elles présentent proviennent de ce que M. RRe ignoroit que ces peaples Sauromates ; nomades et guerriers , ne pouvoient être gouvernes que par le moyen de leurs chefs ou dynastes Les Macotes étoient agriculteurs; mais, comme les tribus nomades , ils aimoient la guerre (Strab. XI. 2. 6,4), et perpouvoient par consequent se passer de chefs. Les peuplades établies près la ville de Tanais étojent plus supvages que celles qui se trouvoient dans le voisinage du Bosphore. Comme gnerriers , les Macotes avoient besoin ile chefs, at Appien (Bell. Mithr. c. 102.) dit positivement que les nations blacotes avoient plusienrs dynastes. C'est done parceque M, RR. ignoroit tous ces faits qu'il trouve p. 87 : gremarquable un passage de Pintarque en ce qu'il prouve " ce dent personne n'a jamais douté , grue les Dandariens , et probablement aussi les autres tribus séviliques à soumises au sceptre des rois du Bosphore avoient conservé leurs dynastes on princes particuliers." C'est aussi per la même raison qu'il dit, p. 89: sque les Sindes et les autres tribus sarmates n'avoient pas entièrement remonce à leur indépendance." of se sol com & entidenment re ' à leur ; codaton.

# mushally ob tos, sure o LXV, q re is bardelly re-

Ce n'est pas une faute moins étrange que l'auteur des antiquités du Bosphore confonde, p. 93. les Scythes d'Europe avec les Scythes d'Asie. Car après avoir raconté que l'harnace doit avoir dérivé, au moyen d'un ancien canal, les caux de PHypanis sur le territoire des Dandariens, il sjeute immédiatement après: "le voisinage de ces tribus ennemies amena enfin la chute de la seconde dynastie des rois du Bosphore. Non contentes de leur avoir imposé un tribut, elles ravageoient, dans les courts intervalles des trèves qu'elles consentoient encore à accepter , le territoire dont elles convoitoient la possession. La Chersonèse Tanrique devint le principal théatre de ces continuelles hostilités." Les Dandariens, peuple sauromate d'Asie, n'out eu aucune puit aux invasions de la ville de Chersonèse, opérées uniquement par les Scythes d'Europe Strab. VII. 4. 6. 4.) qui habitoient la Chersonèse Taurique, et hors de la péalastale na serveia immente qui s'étendait jumples Danibe, et rès lois dans la direction du nord. Accophoi-(Mennes, II.-), observe ; que les Scythes d'Europe, sont indépendant et se convenent etx-mênnes, tradit que les Macetre de l'Asie, lois d'être indépendant; sont sourils à un pouvoir durangest et de rij Bojatray, Xuc'on, pair l'appoint Busies, de Biggarts.

### EXVI

The promotering

L'auteur qui, comme nous l'avons ru, § XXXII. voolori, à toute force priver les Crees du Bosphore de l'eur gouvernement républicain, pour les soumettre au pieuvoir absolà et arbitraire des rois de cette coutrée, à suivi par arpport aux Sancomates un pieurice opposé, en prétendant guills n'avoient pas entièrement renoncé à leur indépendance, ou auvoit di croite que les Grees de Phanagorie, de Panticapaeum et de Théodosie avoient métit de jouir au mois d'un peu plus d'indépendance que les Siudes et les autres tribus Sancomates. Les lecteurs sincost remarqué que M. Reoul -Rochette n'a prouvé ail Plue n'I faute de ses assertions.

## LXVII.

Il nous reste encore à examiner une correction que M. Raoul-Rochette veut faire dans le texte de Strabon , p. 89-90. Il dit: "Strahon fait mention de la résidence royale des Sindes, et je conjecture que cette ville étoit la même qui reçut le nom de l'apparela, de celui de Corgippus l'un des fils de Satyrus II, roi du Bosphore. Voici le passage de Strabon qui n'est pas exempt d'obscurité: Bei de lappinula. in de vi Dinding, re Buelhein van Dindin, mageior rije Indirene." Je ne trouve pas d'obscurité dans ce passage. Strabon dit: là se trouve la ville de Gorgippie; dans la Sindique, la résidence royale des Sindes située à peu de distance de la mer. Ce passage est clair, mais M. RR. pour qui il ne l'est pas, dit : ,, que la ponctuation seule de la phrase de Strabon en produit l'obscurité: car en lisant : Ker de nai l'opperula in ti Enderg, to Bundacor rus Erede, nhueier rie Jaharre, en suppriment

le point après l'apperple, et la particule de, la phrase devient à la fais, très correcte et très, intelligible," S'il étoit permis à ceux qui s'occupent de recherches dans les anciens auteurs, de supprimer des mots uniquement parce qu'ils sont contraires à leurs idées, quelle est l'hypothèse dont on ne pourroit pas prouver la réalité? Mais le passage de Strabon (XI. 2, §. 10.) n'a pas besoin de ce changement, et il est sur que ce géographe parle de deux villes différentes, de la ville de Gorgippie, et de la résidence des rois des Sindes avec un port, et non pas d'une seule ville comme le croit M. RR. Cette ville ou résidence des rois des Sindes avec un port est citée encore une fois par le même Strabon (XI. 2. §. 14): 6 Endinos des Lucivo, ani roll. Ce qui achéveroit de mettre en évidence ce que je viens d'observer, si toute fois le premier passage de Strabon n'étoit pas décisif, comme il l'est effectivement, ce sont les mots suivans du même auteur (XL 2. 6, 12) : μετά δε την Σινδικήν και την Γοργικπίαν επί τη Sandrer. Dans le premier passage, Strabon (XI. 2. §. 10.) avoit placé la ville ou résidence des rois des Sindes à peu de distance de la mer, πλητίου τῆς θαλάττης; dans l'endroit cité tont à l'heure il dit que Gorgippie avoit été hatie au bord de la mer, 'al to Jaharry commerce de

Il résulte des trois passages de Strabon que la ville c'h arisidence des rois, des Sindes ne deit pas étre confondue avec la ville de Corrippile, et que l'ancien géographe en a distincterment parlé comme de deu ville. Situées à peu de distance l'une de l'autre. C'est donc paserreur que M. RR. a cru que Strabon n'a parlé que d'une seule ville.

#### LXVIII

M. Raoul. Rochette finit ses recherches sur Gorgippie ed idsant, p. 90: "Elienne de Bysance qui nă fait que transcrire Strahon pour toutes les positions géographiques de cette côte, nou apprend en effet, que la ville Sindiaras, ou la capitale des Sindes, étoit la même qui fut nommée Gorgippe". Ce seroit sans doute un argument très fort en faveur de lopisions de M. RR, sil étoit fondé, et j'es-

père que par reconnoissance pour ce service, M. RR, ne fera pas à Etienne de Byzance le reproche d'avoir transcrit de Strabon ce passage qu'on y chercheroit en vain Mais il faut pourtant, avant que de croire à l'assertion de M. RR, examiner ce qu'Etienne a dit. Voici ses paroles : Σινδικός, πόλες προςεχής τῷ Σκυθία, έχουσα λεμένα: ένιοι δὲ Γοργίτπην καλούσι. Je les traduis ainsi: Sindicus, ville qui touche la Scythie, ayant un port; quelques uns la nomment Gorgippe. On est étonné, il faut l'avoner, que M. RR. ait pu croire, qu'il pouvoit prouver par ce passage l'identité de la ville et résidence des Sindes avec la ville de Gorgippie, identité pronée par lui et par Berkel. Si Etienne dit: quelques uns nomment la ville des Sindes Gorgippe; suit-il de ce petit nombre de personnes, gens obscurs et mal instruits sans doute, qui ont confondu les deux villes ensemble que, contre l'autorité de Strabon, Sindicé et Gorgippie n'ayent été qu'une seule ville?

Ce que prétend M. RR. p. 80, que la ville de Gorgippie avoit reçu son nom d'an Corgippus fis d'un roi Satyrus qui doit être, dit-il, le second du noin; est une assertien sans fondement, parce que Polyen, qu'il a cité, ne peut pas servir d'autorité pour prouver l'existence de ce Satyrus, ni de son fils Corgippus.

### LXIX.

L'auteur pause eassite aux rapports qu'avoit la ville de Tanais avec les Macetes y de la sur hostilité continuelles qu'éprouvoit de la part des Seythes la ville de Cheronèse. Tout ce long discours, p. 90 - 97, éreit sans prétention et ne renfermant aucens faits nouveaux, sert de pagnambule aux helles choes que M. Raoù-R-Rochette va môte af fameux noi Scilarus. Pour rendre ce chapitre plus piquant, l'auteur n'a pas dédaigné de réchauffer l'apploque mille fois reconté, que ce roi, mourant avoit prétenté de sis fils un finiceau de traits, en leur ordonnant de le brie-ser. Voyons si M. Rac, comme il s'en faite, est parrenu, p. 98-toot , på sjouter aux témoignages de la guissance est

de la sagesse de ce roi, un monument d'un geure aussi neuf, que d'une haute autorité: c'est'', dit-il, ,,,le portrait même de ce prince, gravé sur deux médailles de petit bronze que je publie".

Avant que d'examiner l'exactitude de cette annonce emphatique, il est nécessaire de dire mon sentiment sur les monumens dont il est question.

Je connois depuis long-tenns les monnoies dont patie M. Raoul-Rolette. On ne les trouve que rarement dans le sol rproceupoit autrefois Juncienne ville d'Olbie. Elles ont en petit bonne et minese, ce ggit , ensemble svee la mauvaise qualité du cuivre, a été cause de leur trè-médiocre conservation. Toutec celles qui sont conuses jusqu'à présent son frustes et indistinctes; la légende n'est entière sur aucune; si l'une porte les lettres BAZIA.... le nom du roi y maques, et ai l'on découvre ce demiter au une autre, on sy volt point le titre de roi ; sur d'antres encore l'une st l'autre mot sont illisibles ou trouqués.

M. Raonl-Rochette dit, p. 98: "la première de ces médailles, pl. I. m. 9. 10. 11. nous offre incontestablement les traits d'un prince barbare, coiffé d'une espèce de chapeau d'une forme particulière aux nations scythiques". Je réponds à cette description, que les figures que M. RR. a données de ces médailles sont, s'il est possible, encore moins exactes et plus infidèles que les autres qu'il a publiées dans son ouvrage. Sur tous les exemplaires que i'ai vus de cette monnoie, y compris celles des m. g. et 11. l'avers porte clairement la tête imberbe de Mercure, converte du pétase, seul type de la classe des monnoies d'Olbie, qui ont le caducée pour revers, et si le dessinateur des médailles citées y a vu la tête d'un roi en costume barbare, il a suivi son imagination ou son caprice, et n'a pas copié ce qu'il voyoit sur l'original. Ce que l'anteur nomme une espèce de chapeau d'une forme particulière aux nations scythiques, sans nous donner d'autres preuves de l'existence de ce costume, n'est autre chose que le pétase de Mercure.

Il est vai que l'inexactitude et le peu de pratique de celui qui avoit fait les dessins ont conduit M. RR. dans cet abyme d'erreurs; mais cette remarque ne l'excuse pas, puisqu'aucun antiquaire expérimenté n'oseroit publier une médaille d'un geure particulier, pour la faire servit de base à de nouvelles hypothèses, sans avoir la certitude de cette médaille est authentique, et si on ne lui en avoit communiqué que le dessin, il s'assureroit que l'oririana a été fédément tendu.

## LXXI.

Quelques mots sur ces médailles de Scilurus prouvesont le peu de solidifé des remarques de M. Raoul-Rochette. Ces médailles, même si elles étoient bien conservées, sont du nombre des plus ordinaires et des motias belles que nous ayons de la ville d'Olbie. L'Avers de la classe de médailles à laquelle elles appartiennent est tonjours la tête de Mercure; et les caducée en est le revers. Bref, ces médailles a l'appartiennent pas à Scilurus, contemporain de Mithradate:

 comment pourroit-on s'imaginer qu'un chef si puissent ent fait frapper à Olbie ces manvaises monnoies?

a) comment Scilurus auroit - il pu conentir à ce que son nom fut placé sur la plus chétive monancie d'Olbie ? N'auroit - il pas préféré de faire frapper des monnoles en or et en argent, comme le faisoit Mihradate, comme le sont plusieurs médailles d'Olbie, ou bien en grand bronze, à l'instar encore de celles de la même ville dont plusieurs sont d'an asser beau style?

3) la tête de Mercure et le caducée, qu'avoient-ils de commun avec un roi qui ne faisoit que la guerre, et qui? ne vivoit que de rapine?

4) la fabrique de ces médailles poste-t-elle des marques qui attestent qu'elles soient de Scilurus contemporain de Mithradate? N'appartiennent-elles pas plutôt à des tems bien postérieurs à ce roi, à l'époque voisine de la décadence d'Olbie?

Par toutes ces raisons il est indubitable que ces médailles ont été frappées à Olbie dans un tems bien postérieur à celui de Mithradate ; et la conséquence nécessire de ce fait c'est que Sciluru l'ennemi redoutable de ce roi du Pont n'a pas fait frapper ces monnoies, et qu'elles ne l'out pas été non plas en son honneur par les Olbiens. Mais il est très-probable, que le nom de Scilurus et celui d'un de ces petits rois expthes, qui infestoient de temm en terms la ville d'Olbie, comme le prouve le décret de cette ville en l'honneur de Protogène, ainsi que d'autres inscriptions dont deux ont été citées au § LXIII. La ville d'Olbie fiappa cette monnoie, peut-être à la demande de Cscilurus, d'and de cas higands, dont les moyens ne lui permetoient pas de faire exécuter des pièces avec plus de dépanse.

## LXXII.

Il résulte des observations précédentes, que M. Raoil.
Rochette n's nullement rempli les magnifiques promeses
qu'il avoit faites à ses lecteurs, et que les découvertes extraordinaires dont il avoit donné l'expérance se sont évanouies. Voici en quelles termes il a fait cette brillante
nuncece, p. 98; jainqu'a ce jour, ancun antiquaire n'avoit
même imaginé qu'il pût exister des médailles des rois
acythes et sarmates. Les monnoies que je donne ici prerent que ces princes en ont aussi fait frapper à le prerent que ces princes en ont aussi fait frapper à leur effigie; et, judépendamment de la confirmation qu'elles donnet aux témojagea de l'histoire; elles sont enocre un
fait neuf en numismatique, un fait qui ouvre une série
toute nouvelle d'observations, et qui peut dévenir, à l'aide
de découvertes ultérieures, fécond en conséquences du
plus haut indérêt pour l'histoire et la chronologie". — I

#### LXXIII.

Les autres conséquences que M. Racul-Rochete a tirée de ces médailles d'Olbie ne sont par plus raisonnables que ses autres opinions. Il nous dit, par exemple, p. 99: "d'où il suit encore que la puissance de Scilorus, dont elles offerent Feffigie et' dione l'elles consacrent le titre, que l'histoire ne nous avoit point fait consortire, s'étendit trèprobablement juuque aur cette ville et ur les peuplas grecs qui habitoient hors de la presqu'île taurique". Mes observations out prouvé qu'il p'y a aucune vérité dans ce que l'auteur ajoute , en parlant toujours des médailles de Scilurus, roi dont la puissance, selon M. RR. s'étendit sur Olbie et sur les peuples grecs qui habitoient hors de la presqu'ile taurique; il dit, p. 99-100 : "cette invasion des Scythes remontoit sans doute à une époque plus ancienne. Nous voyons dans Hérodote qu'un prince, qu'il nomme Scylès, peut-être un des ancêtres de Scilurus, dominoit à Olbiopolis la ville des Borysthénites. Ainsi les médailles de Scilurus servent de plus à prouver l'extension qu'avoit recue à l'occident et au midi de la Scythie la puissance des princes Sarmates qui Inttèrent quelque tems avec succès contre l'ascendant de Mithridate". Mais pour connoître l'étendue du pays qu'habitoient les Scythes , nous n'avons pas besoin de consulter les monnoies de Scilurus qui ne prouvent absolument rien. Les auteurs de l'antiquité n'ont pas manqué de nous instruire assez bien de l'histoire de ce peuple.

## LXXIV.

Si M. Raoul-Rochette n's pas été heureux dans la publication des médailles de son roi Scilarra, nous devons regretter qu'il résit pas eu plus de succès dans la longue explication d'une autre médaille, pl. IV. m. 1. p. 100-105. que lai avoit communiquée M. de Stemplovaki, et qui s même contribué à l'explication de cette pièce. Sans le avoir, M. de Stemplovaki est devenu la cause des nouvelles méprises du assant qu'il e cru obliger, en l'enzi-chisant des productions de son sol natal.

Examinous ce que M. Raoul-Rochette e dit des types et de la légende de cette médaille dont il nous donné une longue explication. Après avoir terminé son discours ser les médailles de Scilurus, prétendu contemporain de Mithradate, l'auteur coutinue; p. 1001 "gésat encore un fait du même geure, non moins inconsur jusqu'els et nomoins curieux, que nous rééde une autre médaille d'un prince sarmate, ayant une barbe pointue, coiffé d'une este préde d'ule doiseau, et portant une le haut de la tête un

ornement qui ressemble à un pétase d'une petite dimension. Le même caducée, que nous montrent les monnoies de Scilurus . se retrouve sur celle-ci , derrière la tôte du prince; et c'est probablement, sur toutes ces médailles, un embléme du commerce que les Barbares faisoient avec les villes grecques du Pont-Euxin". Connoissant la médaille dont il est question, je n'y vois ni aile d'eiseau. ni pétase d'une petite dimension. Toutes ces merveilles qui, si elles s'y trouvoient réellement, rendroient la médaille plutôt monstrueuse que singulière, sont dues à l'imagination du dessinateur, ou à celle de M. RR. Le caducée placé mal à propos au commencement de la légende. an lieu d'être le symbole d'un commerce florissant qui n'a jamais eu lien entre les Scythes et les Olbiens, nons rappelle les extorsions et les rapines que ces barbares se permettoient envers la ville infortunée d'Olbie.

Dans la légende, le nom du prétendu roi n'est pas écrit IN-IME.C.C. comme le lisoit M. de Stempkowski, p. foi. mais INME.C.C. et si l'éditeur observe, ,,que le personnage représenté sur cette médaille, est un autre prince qu'Ininthimévus roi du Bosphore", il a raison et personne ne le lui contester.

Le revers de cette pièce n'est pas une tête laurée d'Apollon, comme le dit son éditeur, p. 100. mais une tête de femme. Fobseere ici en passant que le monogramme mal à propos ajouté à la légeade, et que l'on rencontre sur plusieurs médalles d'Olbie, n'est pas la marque du monétaire, comme je l'avois conjectaré autrefois j'en parlersi dans une autre occasion.

#### LXXV.

Cette médaille d'un prétendu nouveau roi l'alméus, que son éditeur qualifie, p. 103. L'aintérenante et préséruse à tant de titres, loin de mériter ces éloges, et l'Objet le plus mesquin qu'yent jamais produit les mains d'un juif. Il y a plusieurs années qu'on mévoit enoyé du midi de la Russie le dessin et l'empreinte de cette médaille. Je répondia à mon correpondant, que cette

pièce, mavesie sous tous les rapports possibles, doit fausse, et je lui communiquai me ricinen. Il avous plus tord qu'il peasoit comme moi; mais l'iguore ce que cette pièce faisinée est ensuite devenue. Cette monoie étunt fausse, toutes les renarques de M. Ratom-nonnoie étunt fausse, ao ceasion deviennent inutiles; par exemple, p. 104; "laies à son occasion deviennent inutiles; par exemple, p. 104; "laies à son des moltre-et-tre un des princes acythes qui régadrent à Olbia immédiatement après Scilarus, peut-être même un des nombreux enfans de ce roi sarmate"; et p. 104, oà, après avoir parlé d'Ininthiméyus, contemporain d'A-leandre Sérèle, il dit: "le syle des figures, la forme des caractères, la fabrique enfin, ne permettent guère de supposer qu'elle s'éloige de l'époque de Mithridate".

## LXXVI.

Suivant ce que nous dit plus d'une fois M. Raoul-Rochette, la ville d'Olbie a été soumise aux rois sarmates. Ce fait étant tout nouveau, mérite d'être examiné. Dans un passage de son livre p. 99-100. l'auteur dit:

1) "nous voyons dans Hérodote qu'un prince, qu'ul nomme Scylès, peut-être un des ancêtres de Scilurus, dominoit à Ubiopolis, la ville des Borysthénites". Soit dit en passant, que je ne comprende pas ce que l'auteur a voulu dire par cette phrase, que Scilurus dominoit à Olbiopolit la ville des Borysthénites. Comme cette ville étoit contue sons ces deux noms, as phrase n'est pas moins originale que si l'on vouloit dire, Louit XVIII domine dans la cavitatée de la France, la ville de Paris!

Dans nn second passage, p. 99, il est dit:

a) "la puissance de Scilurus s'étendit très-probablement jusqu'à la ville d'Olbia, et sur les peuples grecs qui habitoient hors de la presqu'lle taurique". Suppositions aussi fausses l'une que l'autre.

fausses l'une que l'autre.

Dans un troisième passage, p. 101. M. RR. observe sur le fabulenx Iniméus :

,,qu'il régnoit, ou du moins que sa puissance s'étendoit sur Olbiopolis".

Dans un quatrième passage, p. 103. il dit :

 ,,si les princes scythes dominèrent passagèrement à Olbia".

Cinquièmement, on lit, p. 104:

5) "de l'époque et de la durée de la domination d'Inthimévus à Olbia".

L'auteur dit encore de ce même personnage, p. 104: 6) "qu'il fut peut-être un des princes scythes qui réguèrent à Olbis immédistement après Scilurus".

Jai mis sous les yeux du lecteur tous ces passages, pour lui démontrer que M. Raoul-Rochette est bien conreincu que la ville d'Olbie fut sommies aux rois scythes. Mais les seule grans de cette sesertion sont, Hérodote, les monnoies de Scillarus, et celle d'Iniméus. Or Hérodote en parlant vece ausse de détails des rois scythes (IV. 58-77.) et de Scylls en particulier (IV. 58-80.), ne dit pas un mot qui puisse faire croire; que les rois scythes exerçoient. la moindre autorité sur cettes ville. Les monnoies de Scillarus n'ayant, comme on a vu, rien prouvé, et celle d'Iniméus étant fause, ce roi n'uyant même jamais existé, îl s'en suit que M. RR. n'a pas démouste qu'Olbie ait en sucnt tens dét soumise au pouvoir des rois scythes.

## LXXVII.

L'autenr des antiquités du Bosphore termine ses remarques aux les rois explue par l'observation suivante, p. 106: "la médaille d'inthimévus est d'argent, métal excessivement rare, non seulement à Olbis, mais encore dans tout le Poat. Toutes les monnoises d'Olbis, connues jusqu' ici, soit autonomes, soit impériales, sont de brouze". On voit par cette remarque que M. Raoul-Rechette avant d'écrire son livre ne s'étoit pas du tout occupé de médailles antiques. Autrement eut-il dit:

1) que l'argent étoit excessivement rare dans le Pont?
2) que tontes les médailles connues d'Olbie sont en bronze?

Mais il existe de plusieurs villes du Pont assez de médailles en argent; et s'il y en a dont on ne connoisse que des monnoies en bronze, on pourroit citer aussi d'au-

0.000

tres villes dans différentes provinces de la Grèce, dont on n'a trouvé jusqu'à présent que des médailles de ce dernier métal.

Quaet à la ville d'Olbie, oujen donne que M. RR. paculse [giorer que le cabinet du vol, condé à ses coins, possède un très-bean médaillon en argent de cette ville. Péllerire en e donné le figure, deus ess médailles des péuples et villes (To. I. p. 26, pl. XXXVI. m., 15) et M. Mionnet la description (T. I. p. 25, pm. 1). On la croyois anique (p. 83.) nous en a fuit comoltre en second exemplaire. Il existé en core trois examplaires d'un médaillon de la même ville, dont l'avera porte une étes d'Hércaile inherbe y et le reviers une manne. Je comois en argent, et de la seconde grandeur, À peu près une douraine de médailles d'Olbie save dest ypes différens.

On voit une médaille en or d'Obbie dans le cabinet de M. le Come Koucheler-Bebroordio, pousseur setnet du sol où se trouvoit jadis cette ville, connoisseur très flittingué de l'antiquité, qui n'éparque ai soins si dépense, pour retiere da terrain qu'occupoit cette ville célèbre les monumens de son sicienne prospéride. D'autres exempaires de la même médaille en or se trouvent aux cabinets de M. de Blaremberg et de M. le Baron Stanislas de Chandoir.

## LXXVIII.

L'auteur, à l'occusion de deux médailles du véritable limithinéyus, p. 105-112, a commis un gand nombre de fautes, dont quelques unes proviennent de ce qu'il a ignoré les découvertes faites dans les derniers vingt ans, et aussi de ce que se dessins, très médiocres par enx-mêmes, n'ont été faits que d'après des exemplaires mai conservés. Mais ces pirconstance ne sont pas de nature à excuer les nombreuses méprises de M. Raoul-Rochetta : elles prouvent an contraire qu'il a proit di l'abstenir d'éfective sur cette malière puisqu'elle étoit toute nave pour lui. Indépendaminent des erreurs qu'il a commises, qu'atte de moumenas, on parce que se destiné et ses qu'atte de moumenas, on parce que se destiné et ses

descriptions étoient mauvaises et inexactes, on rencontre dans tout son livre des jugemens superficiels et même faux que la critique ne pourra jamais approuver.

En parlant de la médaille d'fainthinégua avec l'énnée AAD. 531. M. RR. donne p. 105-106, inexactement la 16-geade de cette médaille : il écrit, BACLLÉAC NINSI-BHOT, au lieu de BACIACOC INNSHITOT, comme com se voit sur la plupart de ces monaoies. Echèle et Visconti ne connoissant que la scule date AAD, avoient réva-courte durée. Mais M. RR. est plus hardi, et nous assure p. 112: gruïl rigna à peine une seule année<sup>4</sup>. Cett une creur. Deux médailles d'fainthinégus, portant les dates BAD, 532. et CAD. 535. nous indiquent que son derge fut plus long. Voici la description de ces pièces ; d'appendie de l'accident de

BAO. Buste lauré de Maximin, à droite; dessous, la date, l'an 532. AR. 41. ACIACOC ININGIMHYOY. Buste diadémé d'Ininthiméyus,

à droite.

€AΦ. Buste lausé de Gordien le jeune, à droite; dessous, la date, l'an 535. AR. 4⅓.

La première est conservée au cabinet de Sa Majeuté l'Impératire-Mère, et la seconde se trouve au cabinet impérial. La dentière date de Coty IV, prédécesseur d'Ininthiméryas, étant ΛΦ ou l'an 330 de l'ère du Pont, les médailles que è viens de citer nous apprennent que ce roi lointhiméryas a régné depuis l'an 33 ; jusqu'à l'an 535 de l'ère du Pont.

#### LXXIX.

Faute de connoître les deux médaillés portant les datés BAD et c.10. on avoit cru, comme je l'ai déjo betref, qu'fainhimépas n'avoit reque que pendant une seule année. Cette erreur paroisoit être appuyée par une inddalle de l'illesceporis V. Ivanique de ce roi, poetant la date AAD. 331. laquelle sembloit prouver que Rhescuporis V. avoit remplacé linathimépu aur le trône. Les époqués que je viens d'indiquer détruisent cet ordre de succession, et démontrent que dans l'année 53 : Ininthiméyus et Rhescuporis V. ont occupé le trône du Bosphore et qu'Ininthiméyus à regné au moins jusqu'en 535. Je pronverai dans une autre occasion que la conjecture de quelques amateurs en numismatique, par laquelle la médaille portant la date €AΦ doit appartenir à un Ininthiméyus II. n'est pas fondée.

Jusqu'à présent les antiquaires, comme Eckhel, Mionnet et Visconti , avoient attribné les médailles portant les dates AAD et AD à un seul Rhescuporis. Pobserve que non seulement la durée du règne d'Ininthiméyas constatée par des médailles, mais aussi la différence des traits du visage et de la fabrique , mettent en évidence que la médaille marquée de l'an AAP et celle de l'an sAP, ainsi que les suivantes, appartiennent à deux princes, dont le premier est Rhescaporis V. l'autre Rhescaporis VI. successeur immédiat d'Ininthiméyus.

M. Mionnet avoit très bieu soupçonné que la série des médailles attribuées à Cotys HI. prédécesseur d'Inigithiméyus, devoit être partagée sous deux rois du même nom. Visconti adopta cette conjecture, à laquelle probablement a donné lien la déconverte d'un contemporain du dernier Cotys, mais il l'a fait sans nommer M. Mionnet. Ayant sous les yenx des médailles des règnes de ces deux Cotys que ne connoissoient pas les auteurs cités, je donnerai quelques éclaircissemens sur cette découverte.

M. Mionnet, suivi en tont par Visconti, auroit mieux fait de rapporter l'an ZKO. 527. à Cotys III. puisque sur cette médaille on trouve absolument la même physionomie que sur celles des années précédentes du même Cotys. Ce n'est qu'avec la médaille de l'année suivante HKO. 528. que doit commencer le règne de Cotys IV. parce que cette pièce, aussi bien que celles avec les dates OKΦ. 529. et Ao. 530. sont d'une febrique toute différente et présentent un autre portrait. Ces trois dernières dates appartiennent done certainement à un autre roi, à Cotys IV.

Fai remarqué que le nom du roi dont M. RR. a donné des médailles, doit être écrit iNNo!METOU. Si on trouve sur quelques médailles INN⊙IMHOOC et INN⊙IMEOC, ce no sont que des exceptions à la rêgle.

## LXXXI.

On rencontre plusieurs erreurs dans tout ce que l'anteur remarque sur deux autres médailles d'Ininthiméyus, Il dit de la première, pl. IV. m. 2. p. 106: "qu'elle présente sur la face principale, deux figures opposées l'une à l'antre"; on ignore pourquoi le texte ne porte pas plutôt bustes que figures ; "la première", ajoute M. Raoul-Rochette , preprésente indubitablement Ininthimévus ; et la seconde , tournée à gauche , est probablement le portrait de la reine son épouse, reconnoissable au long voile, dont sa tête est couverte". A la même page, M. RR. dit encore : .. elle porte également sur la tête un ornement semblable au modius, particularité qui peut sembler étrange, et que nous ne saurious ni rejeter ni expliquer avec certitude, dans l'ignorance où nous sommes de l'histoire et du caractère de ces princes, si peu connus, du Bosphore".

Mais ce n'est pas la tête de l'épouse d'Ininthiméyus que l'on voit sur ce revers. C'est le buste barbu de Sérapis, ayant de longs cheveux qui lui tombent sur les épaules , et le boisseau ou modius. Sur aucune des médailles de ce roi qui out deux têtes affrontées pour avers, on ne trouve celle d'une femme. Plus de dix exemplaires de différentes grandeurs que j'ai de cette médaille, tous de très-belle conservation , le prouvent indubitablement. Sur une de ces médailles, le buste qui porte le boisseau est sans barbe ; malgré cela c'est Serapis , puisqu' Ininthiméyus, toujours figuré à grande barbe, y paroit aussi imberhe, et ce n'est que par la mal-adresse du graveur que ces deux personnages paroissent sans barbe. C'étoit au reste par erreur que M. RR. croyoit que l'épouse du roi pouvoit être représentée avec un modins, attribut qui ne convient qu'aux divinités. Comment pourroit-on imaginer que la reine du Bosphore ent trouvé convenable de cherger sa tête de ce symbole sacré?

## LXXXII,

Si le mauveis dessin que lui avoit communiqué son correspondant n'avoit pas permis à M. Raoul-Rochette, de porter evec exactitude un jugement sur cette prétendue tête de femme dont il a été question, on est étonné qu'une outre médaille décrite p. 109-110. et dont l'avers n'est pas mal conservé, médaille qui se tronve d'ailleurs au cabinet de Paris, ne l'ait pas désabusé. M. RR. nous dit de son avers qu'il offre ,,denx têtes affrontées repréaentant , l'une l'effigie du prince au coin duquel elle fut frappée, l'autre une femme voilée, la tête surmontée du modius". C'est une opinion erronée qu'evoient edoptée Pellerin, (p. 110-111, note 4-) et Cary. Comparent le souffre de la collection de M. Mionnet avec les gravures infidèles qu'en ont données Pellerin, Cary, et M. RR. pl. 1V. m. 3. il ne reste pas le moindre doute que ce soit la tête barbue de Sérapis qui est posée en regard de celle du roi. C'est ce qu'avoit dejà vu l'exact observateur M. Mionnet.

# LXXXIII.

L'avers de cette dernière médeille d'Ininthiméyus fait dire à M. Reonl - Rochette , p. 108 : "je ne crois pes que la suite entière des monnoies du Bosphore, connue jusqu'à présent, offre un second exemple de deux têtes affrontées que l'on voit sur notre médaille d'Ininthimévas, entres que celles des empereurs, tels que Marc-Aurèle et Vérus, ou Septime-Sévère et Caracalla". Mais il faut observer que les mêmes têtes affrontées du roi et de Sérapis se trouvent aussi sur les médailles de Rhescuporis IV. contemporain de Caracalla. M. RR. trouvera un antre exemple de deux têtes effrontées sur une belle médaille de Rhescuporis I. décrite dens l'Appendice, m. 28. La remarque de cet académicien est donc sans fondement, et on ne peut s'empêcher d'être surpris que , n'ayant pas été dans le cas de recneillir d'autres notices sur les monumens da Bosphore que celles qui lui ont été fonraies

~ in any Chris

par M. de Stempkovski, il ait pu avancer une assertion si peu fondée.

Ce qui est siogulier encore dans ce raisonnement de M. RR. c'est qu'il n'y fait pas mention de l'autre médaille qui l'avoit occupé p. 109-110.

## LXXXIV.

Cest toujons conceroant les deux têtes affrontées de la médaille d'Inisthiméyas que M. Raoul-Rochette observe, p. 108; "nette particularité unique eut été, à une autre époque, une raison saffisante de rejeter, commande aporcyphe, un monament de cette espère". Il faut observer que si à nue époque quelconque on s'étoit svisé de rejeter an monament de l'ansiguité par cette seule considération, on auroit en tort, et je ne pense pas qu'on puisse en citer un exemple. Je ne penx non plus affirmer, , yu'an-jourch'ui la critique soit plus éclairée et dirigée par un esprit plus philosophique"; ni croire qu'actuellement yette sioglastié même ne soit qu'ane raison de plus d'admettre comme sincére un moaument qui porte d'ail-leurt tou les caractères de l'authenticlé."

#### LXXXV.

Le préendu portrait de l'épouse d'ainsthiméyur donne occasion à M. Roud-Rochette de faire l'observation suivante, p. 168-169; ; jil n'est pas moins remarquable de touvoirer sur estes médaille le portrait d'une reise du Bosphore, quoique cette particularité ne soit pas unique comme la première. Nous connoissons déjle leportrait de la reine Tryphaene, au revers des monnoies de Polémon II. son mari? Observois que personen s'a su jusqu'à présent le portrait de cette reine, car ce n'est pas son portrait mais onno me selmenat, qu'on voit use le revers de la médaille citée de Polémon, dont le cabinet impérail possède un exemplaire. Il est facile de viec convaincre en consultant la gravure de cette pièce dans l'ouvrage de Visconii.

L'auteur ajonte, p. 109: "la médaille d'Ininthimévus offriroit donc, si ma conjecture est fondée, le troisième

exemple de cet usage généralement fort rare, de placer les effigies de reines sur la monnoie de leurs époux."
Mais le portrait de Tryphaene ne se tronvant pas sur les médailles de Pojémon II. ni sur celles d'iniuhinéyas celni de son épouse, il en résulte qu'un lièu de trois exemples, M. RR. n'en connoit qu'un seul, la médaille de Rhescuporis I, publice par Carry, Mionnet et Visconti, la quelle porte sur l'avers le huste du roi, et aux le revers celni de son épouse.

En terminant ces observations sur la médaille d'Iniahiméyus dout M. de Stemphovaki lui avoit fourni le dessin, M. Raoul-Rochette nous dit, p. 109; asous ajouterons bientôt un autre etremple plus remarquable encores? Cest apparemment la médaille du cabinet royal de Paris, plus petite que celle que je viens de citer, que l'auteur désigne; más l'ignore la raison pour laquelle cette, seconde pièce doit passer pour plus remarquable que la premitera. Au reste j'observe au sujet de la note a. p. 105. que les médailles d'Iniahiméyus dont Il y est question, ne sont pas du nombre de celles qui sont plus rases que les autres du Bosphore.

## LXXXVL

Les deux médailles d'ininhiméyau dont il a été question, ont pour revers au type que l'on rencoltre souvent, sur les médailles da Bosphore. M. Raoul-Rochette dit, que le revers de la première de ces médailles, p. 106 : preprésente nan femme à tête tourrelés, saise, entre deux déciles, symbole qu'il n'est pas rare de trouver sur les monumens du Bosphore, et qui fait allaison au culte des Dioceures, fort répanda dans ces parages<sup>67</sup>. Je trouve ici les erreurs suivantes à corriger les

 ce revers ne présente jamais deux astres dans le champ de la médaille, mais tonjours un seul;

a) les deux astres, comme symbole du culte des Diosenres, ne se tronvent sur aucune médaille du Bosphore, et aucun antre monument ne nous atteste, que le culte de ces deux divinités eut été établi dans ce royaume. Les médailles en petit bronze de Pauticapaeum portant les deux bonnets des Dioscures, ne suffisent pas pour établir

Je dirai bientôt par quelle raison les rois du Bosphore out placé sur leurs médailles le type de la femme assise à tâte tourelée, et le buste de Sérapis.

## LXXXVII.

Les lettres ME. KA. et IB. sur les médailles du Bosphore ont déjà exercé plusieurs antiquaires. L'idée de Cary et de Eckhel que ces lettres, regardées comme nombres, donnent 48, 24. 12. et qu'elles pourroient se rapporter peut-être à un cycle de 48 ans, n'est qu'une conjecture que Visconti a voulu remplacer par une autre. Il croyoit (p. 156. note 1.) que ces chiffres ,, désignent sur les médailles la valeur de la monnoie de cuivre. J'ai remarqué que celles qui portent le nombre 48 sont bien plus fortes que celles qui ne sont marquées que du 24, et celles-ci que celles qui n'ont que 12". Au lieu de trouver cette dernière conjecture, comme elle l'est réellement, très-naturelle et non dénuée de probabilité, M. Raoul-Rochette la nomme, p. 107. ingénieuse, et ajonte qu',,elle est détruite, à ce qu'il lui semble, par upe observation que n'a point faite M. Visconti : c'est que, sur des médailles postérieures, on trouve tantôt un M avec un A, tantôt un M avec un B et même un B tout seul, comme dans la médaille d'Ininthimévus, que je publie actuellement".

M. RR. se trompe s'il croit que les chiffres que l'on trouve sur les médailles en grand bronze de Sauromate IV. et dont la plapart de celles qu'il cite sont données incorrectement, pourroient être opposés à ceax dont il est question icl. Ces dernières lettres n'ont abolument cira l'afre siret celles qu'on voit sur les monnoies de Sauromate V. Pen excepte seulement la lettre B qui se trouve sur les revers d'ainthiméyau et d'autres rois du Baphore ; cette l'ettre indiquant un sixème du chiffre IB., pourroit peut être s'y rapporter. Par conséquent la conjecture de Viscouti n'a pas du tout été détruite par l'Observation de M. RR. Sur les médailles de Sauromate

IV. on remcontre les chiffres suivans, BM et PMA; et je peux assurer que dans le grand nombre d'exemplaires que j'en counois, il n'en est pas un où l'on trouve les lettres que M. RR, prétend y avoir vues.

## LXXXVIII.

M. Ruoul-Rochette nous fait connoître nne troisième médaille d'Ininthiméyus, pl. III. m. 4. p. 111-112. mais le dessiu qu'il en a publié n'est ni plus exect, ni moins infidèle que celui de toutes les autres qu'il uous a données.

infidèle que celui de toutes les autres qu'il nous a données.

Connoissant cette médaille, et en ayant vu plusieurs
exemplaires, je remarquerait.

1) que l'avers est deseiné très-inexactement ;

2) que sur son revers on ne trouve pas le foudre que notre auteur y a cru voir, mais un astre;

3) que le symbole dessous l'astre, dost l'auteur dit , , qu'il u'est pas facile de le caractéries, vu l'état d'imperfection de la médaille", est, à ce qu'il parolt par cette médaille même, ainsi que par plusieurs autres des règnes postérieurs à luiuthiméyus, au étendant, ou le voile d'une prone de vaisseau;

4) que c'est par erreur que M. RR. cresit que la contermarque sur sa médaille, est un signe remarquable surdes monnoies de cet aloi et d'aussi bas siècle. Au contraire, l'usage de contremarquer les pièces qui étoient en circulation, n'a commencé dans ce royaume que vers le tenss de sa décadence, et la contremarque de la tête de Septime-Sérère, par exemple, se trouve sur beaucoup de pièces des régnes précédans.

Nou srons de la peine à croire, d'aprèt tont ce que nous vennot d'expoer, que les lecteurs soient d'ecord avec M. RR. quand il dit: "que cette nouvelle preuvede l'existence d'un prince dont le som svoir échappé à l'histoire, sera regardée ann doute comme un fait numinantique avez important". Les erreurs protenant eu partié des muevais dessins que l'auteur avoir peçus de ons correspondant, rendent douteuse la reconnojissance qu'il seur de ses lecteurs. Ils avrouseront certainement pas que les

monumens décrits par M. RR. servent à la fois, comme il l'espère, p. 112: , à confirmer des points importans de l'histoire du Bosphore, et à ajouter des faits entièrement neufs à cette histoire.

## LXXXIX.

Tous les amateurs de l'antiquité (fisicieront M. Roonlenchett, s'il rempilit ces grandes promesses. Mais liu s'en dispenseront et s'en tiendront eux travaux de ses prédécesseurs, s'ils recombisent que dans ses observations, pour me servir des paroles d'on litérature célèbre, les tiètes neuves ne sont pas bonnes, et que celles qui sont bonnes ne sont pas neuves.

#### XC.

- ", Le premier de ces monuments inédius", suivant M. Road-Rochete, p. 113, que une médiulle de la reine Gépaepyris, personnage nouvellement introduit dans la saite des princes du Bosphores. En lisant la suite de son discours, no voiq us M. RR. Indique comme des faits essentiels que le véritable nom de cette reine est Cépae-pyris et non pas Pépaepyris et qu'êlle régins seule sur le Bosphore après la mort de son époux. Il faut donc rechercher:
- ai la médaille de Cépaepyris est véritablement inédite;
- a) si ce personnage est par lui nonvellement introduit dans la suite des princes du Bosphore;

3) quel est le savant qui a remarqué le premier que le nom de l'éponse de Sauromate I, dont le buste est représenté sur sa médaille , doit être lu Gépaepyris.

Quant à la premitre question, je réponda quon connoisoui la médaille de Gépaepyri long-tems anant que M. RR, est publié son ouvrage. Cary l'a faite connoître le pénnie en 1752 (p.1.1 v. m. 10.) Sa gravure un peu maniférée est cependant asser sucte; et si son exemplaire étoit défectueux par rapport à la légende, il conjecturoit fort bien que la tête de Pépaepyris y doit figurée. Après Cary cette même médaille, et son pas celle qui porte sur Pavers la tête de Sauromate, comme le dit M. RR, a été jubliée par M. Sestini en 1817. M. le Baron de Chaudoir en a donné la figure, et la description.

Quant à la prétention d'avoir le premier introduit cette reine dans la suite des rois du Bosphore, M. RR. la donne comme un fait certain, p. 113. l. a. et il en parle comme d'une simple conjecture, p. 114, l. 15. Il appuve son opinion sur l'absence du nom et du portrait de Sauromate I. Gépaepyris porte sur notre médaille le diadême aussi bien que sur celle du cabinet de Tiepolo publiée par Visconti, et dont je connois plusienrs autres exemplaires. Le diadême qui orne sa tête sur l'avers de cette dernière médaille , peut indiquer qu'elle régnoit conjointement avec son époux, comme, d'après le récit de Strabon, Pythodoris et Polémon II. régnoient ensemble. Mais ce diadême peut anssi indiquer seulement que Gépaepyris étoit l'épouse d'un roi. Nons ignorons de même quelle est celle de ces denx significations que doit avoir le diadême qui entonre le nom de Tryphaene, épouse de Polémon II. écrit sur le revers d'une médaille de ce roi. Il est possible encore que Gépaepyris ait régné pendant quelque tems après la mort de Sauromate I. Mais la médaille qui porte son portrait sans celui de son époux; ne le prouve pas, et peut aussi avoir été frappée par plusieurs autres motifs, qui ne sont pas moins probables que l'hypothèse de M. RR. voy. §. XCII, L'auteur ne peut donc être faché, si nous ne reconnoissons pas l'introduction de cette reine comme légale et admistible dans la suite des princes du Bosphore, et si nous la regardons comme non avenne. La médalle qu'il regarde comme inédite, renterer dans la classe à laquelle elle appartenoit, dans celle d'objets consus depuis très longe-tenn. Au reste je ne peux pas préssumer que M. RR. malgré ce qu'il dit, ait voulu donner cette médaille pour inédite puisque l'initiale, da nom de la reine y est un l'a ulies d'un Il.

A l'égard de la troitième question, quel est l'antiquaire qui a le premier remarqué que le nom de l'épouse de Sauromate I. doit être lu Gépaspyris au lieu de Pépaspyris j'Observe que M. le Chevalier Sestini a la priorité aur M. RR. puiqu'il a cité ce sonn avec la correction de l'initiale dans sa Céographie númismatique, seconde édition, publiée à Florence en 1831, et par conséquent avant les antiquités du Bosphore de M. Raoul-Rochette. Mais qui a le premier observé que l'initiale du nom de la reine est un l', et non pau un 1/2 l'ignore quels sont les prétendans à cette découverte, mais je sais qu'elle m'é d'écommuniquée par M. le Chevalier Allier de Hasteroche dans une lettre écrite de Paris au commencement de l'an 1820.

J'observe en passant que c'est par erreur que M. RaoulRochette en décrivant les deux médailles de Gépaepyris,
p. 113. a dit de l'une: buste de femme coffée suivant
le costume grec; et de l'autre: buste de femme coffée
à la greque. Il faut remarquer que ce bute sur les deux
médailles porte le diadème, qui vis jamais été un ornement comman sux dames grecues, mais tonjours une
marque de la dignité royale. Dans la description qu'a
donnée Visconti d'une de ces médailles (II. p. 151-152.)
on troure la même faste.

Enfin M. RR. ne nons dit ries sur le buste de femme vollée et tourelée qui se trouve sur le revers de la médaille de Cépaepyris. On ne peut pas douter que ce buste ne soit celui d'une des divinités principales révérées au Bosphore. On ne peut donc en aucune manière appreouver la phrase suivante, par laquelle M. RR. termine cette digression , p. 115: "le règne d'une femme dans le Bouphore, entre Sauromate I. et Rhescuporis I., fait qui semble attesté par notre médaille, offre jusqu'à ce jour une particularité aussi rare que curieuse."

J'examinerai plus bas tout ce que l'auteur a dit de la darée da règne de Sauromate I. ainsi que son hypothèse aur l'origine de la dynastie sauromate des rois du Bosphore.

## XCI.

Il est nécessaire de dire à cette occasion mon sentiment sur les deux divinités dont nous voyons les types répétés si souvent sur les médailles des rois du Bosphore. Nous savons par l'autorité du monument de la reine Comosarye que le culte d'Astara on d'Astarté étoit établi dans ce royaume déjà du tems de Paerisade I, et j'ai pronvé ci-dessus, §. XXIX. que dans l'antiquité cette déesse étoit représentée, comme Cybèle ou la déesse Phrygienne, la tête voilée et tonrelée, ou couverte du boisaeau. Il n'y a donc pas le moindre doute, que le buste que nous voyons sur le revers de la médaille de Cépaepyris, et sur celui d'une autre médaille de Tibérins Julius Sauromatès au cabinet de M. le Comte Sévérin Potocki et que l'on trouvera décrite dans l'appendice, m. 11. est celni d'Astarté. Il n'est pas moins sur, que la figure assise ayant la tête tonrelée et un astre à côté, si souvent figurée sur les revers des médailles des rois du Bosphore, est la même Astarté. La haute vénération dont jouissoit cette déesse dans cette contrée, depuis la reine Comoaarye jusqu'à Gépaepyris et Sauromate II. est prouvée par le monnment de l'épouse de Paerisade l. et par les médailles. La figure de la même déesse qu'offrent les monnoies de Sauromate IV, de Rhescuporis IV. contemporain de Septime-Sévère, d'Ininthiméyus, et de Rhescuporis VII. nous atteste que le culte d'Astarté y a été continué jusqu'à la fin de ce royaume. L'attribut que tient Astarté dans la main droite sur la monnoie du Bosphore, est une

patère à en juger d'après les médailles les plus distinctes. Si cet objet paroit être un globe sur d'autres pièces, la cause probable en est le peu de finesse du travail.

Yai observé ci-desses que le culte d'Astoreth, divinité es Phéniciens, a été mélé vece celui d'Atterptit, déense dies Spriens ji le nest résulté qu'Astarté, sons le nom de ules Grecs révérciente la lane, fut prise auxi guelque-fois pour la planète de Véaus (Voy, Mint. Rel. d. Karth. S. 80. n. Aufl. n. Ezg. Bl. d. H. ALZ. 1832. S. 80.). Cest à cette dérairles signification, que se rapporte l'attre qui se trouve à côté d'Astarté sur les médailles du Bouphore. Cette identifé d'Astarté sur les médailles du Bouphore. Cette identifé d'Astarté sur les médailles du Bouphore, cette identifé d'Astarté sur les médailles du Bouphore, voit la même figure d'Astarté assie, mais on y a re-présenté encore, devant la déesse, un petit génie ailé, l'Amour, qui tient un fambles dans la mais droite.

#### XCIL.

Une autre divinité qu'on remarque sur la monnoie de Bosphore, est Sérapis. Nous voyons son buste, post en regard de celoi du roi sur les médailles de Rhescuporis IV. et d'insultisméyus; preuve la moins équivoque de la vénération la plus haste et la plus extraordinaire qu'obtenoit cette divinité au Bosphore. L'origine de Sérapis est inecretaine, mais Plustrque dans son traité d'âls et Otiris (c. 38), nous dit que son culte fut, dès la plus haute aniquité, établi dans les contrées de Pont-Euxis; que sous les l'tolémées sa statue colossale fut emportée de Sinope pour être transférée à Alexandrie, et que depuis, Sérapis devints la divinité principale de cette capitale de l'Aegypte.

On sait qu'Astarté étoit la même déesse qu'îsis et la Lune ; il est counq que Sérajai étoit le même qu'Osiria, ou, comme le dit Marcobe (Saurn-L. 20.) le même que le Soleil: il n'y a donc rien qui nous empéche de voir Sérajai et Astarté, ou les symboles du soleil et de la lune, dans Auergès et Astara. Loin de là, tont concourt à appuyer cette oplisios.

#### XCIII.

Si l'on se rappelle les grands honneurs et les distinctions attachés dans l'antiquité à la dignité de grand-prêtre, par exemple à celle de grand - prêtre de Cérès Eleusinienne d'Ephèse (Strab. XIV. 1.), de Jupiter Abretténus en Mysie (Id. XII. 7.), de Jupiter Stratéus à Mylasa (Id. XIV. 2.), de la Grande-Mère des Dieux à Pessinus (Diod. Exc. XXXVI, 2.); si l'on pense que cenx qui étoient investis de cette dignité portoient la pourpre et une couronne d'or, marques du pouvoir suprême dans l'état, pouvoir que possédoient réellement quelques uns de ces prêtres dans la ville et le district appartenant à leurs dieux : on ne trouvera pas improbable que les rois du Bosphore, dont quelques uns avoient permis de placer sur leur monnoie le buste de Sérapis en regard de leur propre effigie, ayent été en même tems grand-prêtres de cette divinité, comme Ithobal, roi de Tyr et de Sidon, Pavoit été d'Astarté (Joseph. in Apion. I. 18. p. 449).

La même conjecture peut être appliquée à Gépaepyris qui, comme grande-prêtresse d'Astarté, avoit fait placer le buste de cette déesse sur une médaille portant sa propre effigie.

## XCIV.

L'hypothèse de Visconti sur la succession des rois du Bosphore après la mort de Polémon I. est attaquée par M. Raoul-Rochette, qui veut lui en substituer une autre. Examinons la première avant que de nous occuper de celle de M. Raoul-Rochette.

Visconti nous dit (II. p. 149)1 "les Aspurgitains qui raviont fits prir Polimon I. restivent ponsersar du Bosphore. Anguste ne chercha point à venger la mort de soi allié; il paroit qu'il se consenta de l'hommage que son vainqueur lui rendit. Ces fais indiqués à peine par Strabon , empruntent besucoup de lumière des monumess unuismantiques et palésgraphipese". Tout ce que Visconti a avancé est plus ou moins imaginaire ; car Strabon , le seul auteur qui parle de la mort de Polémon, et qui cité par Visconti, pracotte ce fait duas l'es termes suiraus cui fe par Visconti, pracotte ce fait duas l'es termes suiraus

(ΧΙ. 2. δ. 11) : — οί Αστουργιανοί, οἶς ἐτιθέμενο; Πολέμων ὁ βασιhave ext apocaciones Piling, ou hadow arresparying, nal corole hapbele arebure. On voit par ces paroles, que de tout ce que nous a dit Visconti dans le passage cité, snr l'état politique du Bosphore, il n'y a de vrai que le commencament: "les Aspurgitains qui avoient fait périr Polémon"; tout le reste est supposé par Visconti ; Strabon n'en dit pas un mot, et par cette raison on ne peut l'introduire dans une narration de faits historiques. Dans un autre endroit , p. 177 , Visconti répète encore ses propres idées . en disant: ,,les princes aspurgitsins , qui avoient envalui le Bosphore et fait périr Polémon, sollicitoient de Rome l'oubli du passé, et désiroient être comptés parmi les rois dépendans de l'empire ; ils obtinrent ce qu'ils désiroient. par la protection de Tibère, et les Aspurgitains se soumirent à l'empirec. La plupart de ces assertions ne sont que des fictions ; par exemple :

- r) que les Aspurgiains restèrent possesseurs du Bosphore après la mort de Polémon I;
- 2) que les princes aspurgiains sollicitèrent de Rome Poubli du passé;
- qu'ils avoient désiré être comptés parmi les rois dépendans de l'empire;
  - 4) qu'ils obtinrent ce qu'ils désiroient;
  - qu'ils l'obtinrent par la protection de Tibère;
     que les Aspurgiains se soumirent à l'empire.
    - que les Aspurgiains se soumirent à l'empire.
       Visconti pour prouver que Sauromste I. l'Aspurgiain,

Viscott pour prouver que Sauronnte I. l'Aspurgana, sout dét le premier prince du Bosphore et le fondateur d'une dynastie aspurgiaine, après la mort de Polémon, butti une hypothèse (II. p. 515, note a.) sur non inscription que fai publiée. Dans cette inscription Tibérius Jenius Sauromates et nommé fils du roi fibeceuporis; mais ce fait ne prouve pas plus pour son hypothèse qu'une médaille attribuée à Sauronnet le, sur laquelle on lit les mots TOT ACHOTPIOT, et qui appartient à des tenm bien postérieurs, comme il résulte de plus de cinq exemplaires connus et-bien conservés de la même médaille.

# XCV.

En convenant avec M. Rasul-Rochette que l'hypothèse de Visconii est dépourrue de tous fondement, l'obscupii d'avance que celle qu'il vent nous donner l'est encorp plus, et que si Visconii s'est trompé dans les inductions qu'il a tirées d'use médaille mal lue, il, faut avoner que M. RR. en établissant son nouvel ordre de succession, au moyen de conjectures, encore meins fondées, a commie en même tents une infinité d'erreurs.

An rette je ne comprende par pourquoi M. RR. norme, p. 112. 115. 122. et 118. la conjecture de Visconti, un système fort ingénieux. Une opision sur un fait historique n'est pas un système. Cette opision fondée sur une inscription qui ne pronve rien, et sur une médalle que Visconti attribue su siècle d'Auguste, tandis qu'elle est du tenu de Nécon, lois d'étre juste et ingénieuse, est fort légère et erronée.

## XCVI.

Pour ne pas interrompre le fil de mes recherches et des preuves d'où résulters l'insuffisance de la nouvelle hypothèse de M. Raoul-Rochette, concernant l'origine de la nouvelle dynastie autromate au Bosphore, il est nécessaire de corriger les creurs que l'on remarque dans la description et l'explication des médailles qui fout la hase des assertions de cet académicien. Je dirai essaite ce que je penas sur le nouvel ordre de succession qu'a voulu établir M. RR. et sur les premiers rois qui appartienance m effe à la dynastie autromatie.

Au commencement de ses recherches numismatiques M. Raoul-Rochette dit, p. 118: "Venistence d'un roi Rhescuporis, incomue jasqu'à présent et révélée par les inscriptions, me semble attendée encore par da: médailles dituites et trève-temerquables le tous égrade". Il y a plasieurs observations à faire sur ce passage qui sert d'iutométion aux médailles de Tibérius Johius Rhescuporis. Commente aux M. RR. peat-il avoir écrit que l'existence de ce rei Tibérius Julius Rhescuporis à définement pasqu'à présent? Commente part 1 vouloir l'attenter par des médailles inscriptions de la comment part 1 vouloir l'attenter par des médailles inscriptions de la comment part 1 vouloir l'attenter par des médailles inscriptions de la comment part 1 vouloir l'attenter par des médailles inscriptions de la comment part 1 vouloir l'attenter par des médailles inscriptions de la comment part 1 vouloir l'attenter par des médailles inscriptions de la comment de la commen

édites et mal conservées, loisqu'une médailé du cabinet royal de Paris décrite par Maffei, par Cart, par Echhol, Mionact, Viscouti, Señaia et par M. RR. hai-même, p. 109; médaillé doût la légende et parfairement conservée, a de l'instruire de ce fait beancoup misura que de dessins inexacts pris sur des exemplaires frostes et à légendes incomplètes, surquelles ils a réfèrré l'on trouvers la description de la médaille de Paris dans l'appendice, n. 36.

Foberre secondement, que les deux inscriptions grecque que jui publiées dans le mémoire sur le monument de la reine Comosarye, ne peuvent rien prouver relativment à Pesitence de Tibérius Julius Rhescoporis, p. 116-117, puisque dans celle, pl. VIII. il a éra est pas du tout question ; quant à la seconde, pl. VII. qui et du noi Tibérius Julius Sauromatés , fils du noi Rhescoporis , je remarque:

1) que ce roi Rhescuporis père de l'Ibérius Julius Sauromatès ne peut audiement être confrondu avec le Rhescuporis qui potroit les présonus de l'Ibérius Julius, puisque Saurouaste II. syant pris, par adutation pour l'Ibère, les présonus de l'ibérius Julius, u'auroit pas omis ces surnoms en citant son père, si ce dernier, probablement mort long-terns avant l'avénement de l'Ibère au trône, les avoit aussi adoptés ;

a) exte înacription ne prouve pas que Tihérias Julius Sauromalei Acto fila de Tihérius Julius Rhecuporis, puisque ce derdier n'a pas pu être le père du premiter. En éffet toute le médaille de T. J. Rhescuporis nous offrent la physionomie d'un prince beaucoup moins âgé que n'est de ou le père, ou le frère ainé de T. J. Rhescuporis; et le roil Rhescuporis, nommé dans une inacription comme père de T. J. Sauromatés, e dée, non par oil de Bosphore; comme le croit M. Rh., mais roi d'une peuplade automate, comme je l'avois déjà observé en donant cette inacription au public (Mon. de Com. p. 73, pl. VII). Poin in terprédation et condirance par une autre inacription (ib.

commey Comp

p. 69. pl. VIII.) dans laquelle T. J. Sauromatès est nommé: Roi qui règne par le droit de succession de ses ancétres, titre que ce prince ne pouvoit possèder qu'uniquement par repport à ceux de ses ancêtres qui evoient occupé le trône d'un peuple sauromate.

## XCVIL

An lien de se servir de la médallle du cabinest du cià l'aris, pour prouver l'existence du roi Tibérius Julius Rhescuporis que persones au reste n'à jamais révoquée en doute, M. Rouel-Rochette préfère l'autorité des médailles frautes, mai conservées et à légendes torquées, dont on ne lui a communiqué que les dessins pour le plapart très marais et incorrects.

M. RR. dis. p. 130-1311 "nos médailles nous font de plus connoller l'origines et la progrès de cette sephec d'hommage que les princes du Bosphore , à partir de Rhescuporis , predeient aux empreueux. La médaille s'eve l'inscription: BAEJAET. PHEKO-resy: doit être de tame soi Rhescuporis , benéa invest de titre de roi, s'avoit point encre obtenn l'agrément on la sanction de Rome ; celle ence obtenn l'agrément on la sanction de Rome ; celle de a lit les esti présonn D'IOTAUCE, apparitent à nue s'opque plus récente, où Rhescuporis evoit déjà resu le préson ETRÉPIOE, qui accompagne celai-lle, sur le plupart des monnoies de son dévonsement à l'auguste y et le présons TRÉPIOE, qui accompagne celai-lle, sur le plupart des monnoies de Thère, par les mains daquel le nouveau souverain dat Bosphore fit as soumission à Auguste".

Îl faut observer que tout ce que dis M. RR. dans ce le progrès de cette espèce ablances, a l'en premeir de les progrès de cette espèce ablances, a l'ajuntée au lieu. La première des médailles citées, décrite dans le catlogue de M. Colers, est ou mal conservée et défictionne dans la légende, on bies elle set d'un Rhesceupriq ui ne portoit pas le deux prénoms cités pluiteur fois, et cette dernière supposition est la plus probable. Si l'auteur coit avoir remarqué sur sa seconde mounde le seul prénom de luties, il a été induit en creun pat la mauvaise conservation de cette pièce, puisqu'il est cer-

tain qu'il n'existe point de médailles de Rhecenporis J. avec le nom sent de Rhecenporis ; il n'en existe pas non plus avec le isua surnom de Jélius ; car toutes ses médailles portent, nuiscimement et sans exception, les deux prénoms Télèries Julius.

C'est encore une inexactitude de dire comme M.RR, p. 121-122 ; yque Mescuporis f. doit être ajouté à la liste des princes du Bosphores', puisqu'il s'y trouvoit déjà de-puis très-long-tems. On s'en convaincra en lisant dans l'appendice jointe au présent mémoire, la description de tontes les médailles conunes de ce roi.

Pobserve en passant qu'il est beanconp plus probable que les rois qui ont porté un on plusieurs personns des emperents, en avoient demandé la permission, qu'il ne l'est qu'on leur avoit accordé ce privilège comme récompense ou gratification, ainsi que le croit M. Raoul-Rochette, p. 213

## XCVIII.

Des opinions plus hazardées encore que celles que je viens de relever , se tronvent dans les remarques de M. Raoul - Rochette sur le tems où Rhescuporis L'a pris ou recu ses denx prénoms. L'auteur en parlant du prénom de Julius dit, p. 121 : "que la médaille avec ce seul prénom appartient à une époque où Rhescuporis avoit déjà reçu le prix de son dévouement à Auguste". Par rapport au prénom de Tibérius, il suit Visconti, qui a remarqué (II. p. 177), "que du vivant d'Auguste les princes aspurgitains obtineent par la protection de Tibère, dont ils prirent le nom, l'oubli du passé et d'être comptés parmi les rois dépendans de l'empire". J'ai déjà observé qu'il n'existe pas de monumens où Rhescuporis porte le seul prénom de Julius. Mais regardé isolément, le nom de Julius n'appartient pas moins à Tibère qu'à Auguste. Dans Cary (p. 43.) on tronve la même erreur, et c'est probablement de lui que M. RR. l'a empruntée. Cary croyoit , que Tibérius Julius Sauromatès avoit pris le nom de Jules sous Auguste et que se regardant des lors comme un des cliens de la famille Julia, il se contenta d'y joindre dans la

Con Con

snite celui de Tibère, par adulation pour ce prince qui l'avoit apparemment confirmé dans le royaume du Bosphore"; Si Cary se trompoit en croyant que Sauromate avoit adopté le nom de Julius sons Auguste, fait imaginaire que rien ne prouve, il avoit raison de supposer que ce roi n'avoit pu preudre le préuom de Tibérius que pendant le règne de ce successeur d'Auguste, Visconti et M. Raoul - Rochette se sont obstinés à vouloir trouver dans T. J. Sauromates et T. J. Rhescuporis les successeurs de Polémon L et les fondateurs d'une dynastie nouvelle ; mais ils ont bien senti que ces deux rois ne pouvoient pas être rapportés au règne d'Anguste, vu les prénoms de Tibérius Julius qu'ils portent tous les deux. Alors pour sauver leur bypothèse, Visconti et M. RR. ont prétenda, que les princes aspurgiains on sauromates s'étoient adressés à Tibère lorsqu'il se trouvoit en Illyrie à la tête de l'armée ; que par sa protection ils avoient obtenn d'Anguste leurs demandes, et que par reconnoissance envers Tibère les princes aspurgiains, ou selon M. RR, Rhescuporis I, avoient adopté son nom,

Observoss que cette opision ésoncée par Viscosti, nos comme use conjecture, mais comme un fait historique, approuvée eussite presque en entier par M. RR. a perda son principal soutien, parce que sous sarons que la médaille attibuée par Viscosti à T. J. Sauromatée à cause des mots TOT AEDOTPTOT qui sairent le som di, apparitent I Cotys frève de Mithradate, contemporain de Néron. Mais la supposition que les princes aspurgiais, on Rhescuporis L. selon M. RR. p. 12s. ayent pu coer adopter les présons de Tibérius, pendant le tens qu'Auguste gouvernoit encere l'empire, est totalement inadmissible par plusieurs raisons:

 Il auroit été contraire au respect dà à la majesté de l'empereur qu'un des rois dépendaus de Rome eut demandé ou pris le nom d'un persenuage de la famille impériale, et non celui du souverain;

2) toute cette rencontre de Tibère avec les chefs aspurgiains en Illyrie, est un fait inventé par Visconti qui cherchoit le moyen de rendre plus facile aux princes da Bosphore l'adoption du nom de Tibère, l'ar conséquent l'adoption du prénom de l'ibérius dans un tems où celuici n'étoit pas encore empereur, doit être rejetée l

3) on doit demander: si les difficultés qui avoient engagé Visconti à supposer : 1. que les princes aspurgiains avoient obtenu la faveur d'Auguste par la protection de Tibère; 2. que ces princes s'étoient adressés à Tibère, quand ce dernier se trouvoit à la tête de l'armée en Illyrie; peuvent être regardées comme applanies? Loin de là : en supposant vraies ces deux assertions qui sont hien loin de l'être , puisqu'elles n'ont ancun fondement , l'opinion de Visconti n'y gagneroit rien. Comment en effet placer les deux règnes de T. J. Rhescuporis et de T. J. Sauromatés dans le court intervalle des quatre premières années du règne de Tibère, puisque c'est depuis ce tems que commence le règne de Rhescaporis II ? Tibère revenu de l'Illyrie l'an de Rome 762, par la prétendue entremise de Tibère dans les affaires du Bosphore , on ne meroit à cela que trois, ou tout au plus quatre ans, et alors au lien de quetre années qu'il faut remplir, il y en auroit sept on hnit.

4) Polémon fat tué par les Aspargiains l'an de Rome 152, ou 353. I'an 1, on 2, avant notre éte. Si les Aspargiains voient et le dessein de éremparer du royame du Bosphore et de le conserver, il est certain qu'aussité après le mort de ce prince il se servicient adressés à Auguste, pour obtenir es sanction, et il servit absurde de supposer qu'ils survicient attenda 9 ou 10 ans sans faire aucune démarche téct égard, c'est à dire jusqu'à l'an de Rome 263, le 9 de noise éte, lorque Thère se trouvoir en Illyrie.

Les observations que je viens de faire prouvent éridémment l'indimissibilié de Mypothèses de MM Viccoati et Raoul-Rochette. Ces hypothèses supposent que la mort de Polémon I. a été sairi d'un état de désordère et de tronbles au Bosphore, et que cet état a continué jusqu'au moment où Rhescuporio obtint la protection de Tibère. Oppose à ces idées sans foudement, les médalles en or du Bosphore portant les époques 69TS. AT. et ET.
qui correspondent sux années 3. 8. et 9; de notre ère.
Elles servent de preuve certaine que pau de tenn après
la mort de Poldmon, le trobs de cette contré fut occupé
par des rois légitimes, qui n'avoient pas da tont besoin
de chercher et l'ang. la protection de Tiblère, pour obbenir
par sou entremise la sanction de son beso-père, Angusse.

XIXI.

XIXI.

Les prénoms romains de Tibérius et de Julius adoptés par deux rois du Bosphore , me donuent occasion de remarquer qu'une ancieune inscription que j'avois publiée dans la descriptiou du monument de la reine Comosarve. p. 29-30. pl. IX, ne pent pas être attribuée à Tibérius Julius Sanromatès. Visconti avoit commis cette grosse erreur (II. p. 150. note 1.) et M. Raoul-Rochette , p. 120-121. l'a eucore suivi en cela. Cette inscription ne peut appartenir ni à Sauromate I. contemporain d'Auguste et prédécessenr de T. J. Sanromatès; ni à ce dernier, parce que pendant le règne d'Auguste le titre d'homseur de APXIEPETΣ ΤΩΝ ΣΕΒΑΣΤΩΝ n'existoit pas encore. Les temples consacrés à Anguste l'étoient aussi à la déesse Rome, mais Livie n'avoit pas dans ce tems reçn les honneurs du culte. Onant an titre de Pontife des Augustes , il n'empêcheroit pas d'attribuer ce monument à T. J. Sauromatès , parce que pendant le règne de ce dernier, Tibère et Livie avoient en Asie des temples qui leur étoient dédiés ainsi qu'à la déesse Rome (Tac. Ann. IV. 15). Malgré cela le manque des deux prénoms du roi, que portent sans exception ses marbres et ses nombreuses médailles, pronve d'une manière incontestable que cette inscription doit être rapportée à Sauromate III. contemporain de Domitien , de Trajan et d'Adrien , observation qui est confirmée par la forme des lettres de cette iuscription. Ce marbre dout il sera question dans la seconde édition du mouument cité, est endommagé du côté droit, mais il a beaucoup meins souffert de l'antre, de manière qu'au commencement de la première ligne il n'y a que les quatre premières lettres BAYI, qui ne s'y trouvent pas,

Il faut maintenant examiner la description et l'explication que M. Raonl-Rochette donne , p. 118-120 , des médailles de Tibérius Julius Rhescuporis, et qui servent d'appui à son hypothèse sur l'origine de la dynastie sauromate. Voici ses paroles : "Aucun monument des rois du Bosphore ne nous avoit offert jusqu'ici tant de signes de triomphe et de symboles propres à consacrer le sonvenir de gaelque événement extraordinaire. On en jugera par la description, pl. II. m. I: figure debout, appuyée contre un trophée richement composé, et foulant à ses pieds des captifs euchainés; la légende est : ΙΟΥΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ PHEKOTEL: An revers t une victoire, tenant une couronne, et une branche de palmier. Sur une autre de ces médailles, pl, II, m. 2, absolument pareille pour la face principale, on voit, au revers : un arc de triomphe surmonté d'une statue équestre. On ne sauroit nier qu'au premier aspect , ce roi vainqueur , ce trophée , cette victoire , cet arc triomphal, cette statue équestre, signes indubitables d'une grande et importante expédition heureusement terminée, n'indiquent, aussi clairement que le peuvent faire des médailles, qu'une révolution mémorable s'étoit à cette époque opérée dans le Bosphore. D'un autre côté la fabrique de ces médailles, évidemment d'un meilleur coin que celles de Rhescuporis, fils et successeur de Sauromate I ; la forme des caractères , particulièrement celle de l'epailon et du sigma , qui n'est point encore arrondie , comme on la voit sur ces médailles , prouvent que les monnoies, où nous trouvons de pareils signes d'antériorité, joints à tant de symboles de victoire qui ne penvent convenir au fils de Sanromate I , appartiennent au père de ce prince, c'est à dire à ce Rhescuporis, nommé dans les inscriptions de Phanagorie, et fondateur d'une dynastie nouvelle, dont ces signes de victoire attestent l'établissement et le triomphe".

J'oppose à ce raisonnement ce qui suit :

<sup>... 1)</sup> si l'on voit sur les deux médeilles estées les symboles des victoires que Tibérius Julius Rhescuporis a rem-

portées sor see eusemis , on n'y remarque absolument rieu qui pourroit nous autoriser à y voir ,,les signes d'une révolution mémorable qui se seroit à cette époque opésée au Bouphore", ni igidication que ce Rhescuporis sit été ,,le foudeteur d'une dyusatie nouvelle";

a) ni T. J. Rhescuporis, ni T. J. Sauromatès n'ont pa être fondateurs d'une nounelle dynastie, paisque je prosperai dats l'appendice qu'un autre prince, Sauromate I. a régné au Bosphore avant ces deux rois ;

an 3) les médailles de Rhescuporis et Sauromatès qui portoient les prénoms de Tibérins Julius, ont évidemment été frappées sous Tibèra, avant le règue de Rhescuporis II. et non pas sous Auguste;

4) puique T. J. Suuromath est représenté sur toutes ses médilles dans un des hescoup lles sweré que T. J. Rheccaporis, dont la tête est toujours tautôt imberbe. La tautôt très-pen Barbe, celui-ci 'est pale père de l'autre. Il est impossible aussi, comme je l'ai déjà observé, qu'il si 'été dédique' dans l'inscription cirée par M. RR. p. 117, puisque le père de T. J. Sauromatés y est simplement nommé Rheccaponi. Est-ce que le fils suroit masqué de donner à son, père les deux présonns que celoi-ci avoit portes? Il l'em anii donc que M. RR. avoit tert de croire, parry, que le Rheccapoiré deut il ast parlé dans ce monument est T. le Rheccapoir.

5) Mr. RR. nomme are de triouphe ce qui s'en est para. O de-too jamés us des tours joudés à su are de triouphe? Ce que l'oi voit représenté are l'aven de cette médaille, n'est autre chose que la porte d'one ville et une partie de la maralle avec una très haute tour quarrée, tour partie en la maralle avec una très haute tour querie de la maralle et l'ancienne ville de Posidonia de ces médailles de Rheccuporia, de Surremente et de Coyo L. cout si pinyables, quotique Mr. RR. dine p. 18/2 puille nout foir avec et foir signée, que tout s'y trever s'actifique, man preportion et sans fidelités. Si Yédieur vétois estreué à Mr. Chevalier Allier, celui-ci lui surois persente de l'actifique celui de surois previente de l'actifique de la surois previente de la Chevalier Allier, celui-ci lui surois pre-

mis de faire dessiner plus correctement la plupert de ces monnoies de Rhescuporis dont cet emateur distingué possède des exemplaires;

6) dans le dessin publié par M. RR. La statue équestre et rouve placée sur un massir de maçamerie dessus le porte. En examinent la médaille ou voit que cette astue ne pose sur ries, et il reste indécis si le graveur e vous indiquer qu'elle étoit placée dans l'insérieur de la ville, ou hors de la porte. Il paroit que M. RR. a cru que cette satue équestre étoit celle du voit mais il n'est pas moins probable qua Rhescuperis l'e fait élever en l'houneur de Tibère;

7) la légende des deux monnoies de Rhescuporis ne porte pas le seul prénom de Julius, comme l'a annoncé M. RR; mais ce nom est précédé de celui da Tibérius. Il en a été déjà question au §. XCVIII.

CI.

Il faut relever encore une méprise que M. Raoul-Rochette a commise à la même occasion, p. 117. En citant l'inscription où il est dit de Tibérius Julius Sauromatès : ALIO ΠΡΟΓΌΝΩΝ Β ΣΙΛΕΤΩΝ, il conclut : "que ce titre et cette prétention prouvent que Senromate I. ne fat point le fondateur d'une race nouvelle de rois, ni d'une dy nastie étrengère au Bosphore". Il se trompe. J'avois traduit cette phrase (Monum. de Comos. pl. VIII. p. 70. ainsi: qui régne par le droit de succession de ses ancêtres, et j'avois observé que les ancêtres de T. J. Saurometès avoient été rois d'un people seuromate, avant que ce prince fut deveuu roi du Bosphore. Il auroit donc pu être fondateur d'une race nouvelle au Bosphore, quoique en effet il ne l'ait pas été. Visconti n'avoit pas interprété antrement les mots cités, et c'est à tort que M. RR. p. 117. l'a critiqué. Le père de ce même T. J. Sauromatès porte le titre et le nom de roi Rhescuporis, dans une autre inscription (Monum. de Comos. pl. VII.) et j'ai déjà remarqué que ce dernier na doit pas être confonda avec T. J. Rhescuporia comme il l'a été par M. RR. An reste il est certain qu'au-

- Land

eun des deux rois qui portent les prénoms de Tibérius Julius n'a pas été le chef de la dynastie sauromata au Bosphore, comme je le prouverai par les observations anivantes.

CII.

En convenant avec M. Raoul-Rochette, p. 119. que les médsilles de T. J. Rhescaporis sont évidemment d'un meilleur coin que celles de Rhescuporis II, j'ajouterai encore plus ; c'est qu'elles se distinguent de tontes les autres médailles frappées dans le Bosphore, par le choix de types nouveaux et par le goût du dessin et de l'axécution-Il paroit que cet avantage réel est dù à l'hahileté du graveur qui avoit eu la direction de la monnoie de ce roi. Quant au goût du dessin et du travail , les médailles de T. J. Sauromatès n'ont aucune ressemblance avec celles que je viens de citer, quoiqu'elles soient du même tems. Sans les prénoma qu'avoient adoptés ces deux princes, nous ne pourrions déterminer l'époque de leur règne ; mais en profitant da cet indice, on les place d'une manière irrécusable entre la première et la quatrième année de Tibère, d'où résulte l'impossibilité absolne qu'aucun de ces denx rois ait pu être le fondateur de la dynastie. sauromate.

Il n'est pas facila de dire ce que l'attitude du bras droit de Tibérius Julius Rhescuporis, devant un trophée, doit indiquer: seroit-ce un signe de grace adressé aux deux prisonniers sur l'un desquels le roi a posé son pied gauche? On ne peut non plus appliquer à cette figure l'explication que M. Mongez a donnée à d'autres attitudes aemblables dans un mé noire intéressant qui se trouve dans le recueil des mémoires de l'institut national (Lit. To. V. p. 160-161). CIV.

Après les preuves qui fixeut avec tant de certitude le tems du règne de Tibérius Julius Rhescuporis, il seroit superflu de nous arrêter long-tems à la forme des lettres L et E que M. Raoul-Rochette emploie pour pronver que Rhescuporis est autérieur à T. J. Sauromatès. Dans les médailles du Pont et au Bosphore on se servoit dans ces tems là de lettres de plusieurs formes. La monnoie de T. J. Rhescuporis porte E et E; celle de T. J. Sauromatès son contemporain, E. C et &; celle de Rhescuporis II. E, Σ et &; celles de Cotys L nous présentent le sigma sons les trois formes de E. E et C. et l'ensilon sous la forme snivante, E. Sur les médailles de Polémon II. on trouve les lettres E. E et C. employées indifféremment sur nue et même médaille : sur l'une, par exemple, l'avers porte la légende, BACIΛECOC ΠΟΛΕΜΌΝΟΟ; et le revers ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΤΡΥΦΑΙΝΗΣ. On voit par ces exemples l'inconstance et l'arbitraire qui régnoient alors dans. le choix de la forme des lettres, et qu'ainsi M. RR, a été dans l'erreur en voulant appuyer son hypothèse sur un argument tiré de là.

CV.

M. Raoul-Rochette se donne, p. 120-127. beauconp de pines pour prouver que l'oploine de Viscouri, rélativement à l'origine aspurgiaine de la dynastie sanromate ne peut être admine. L'exemplaire bien conservé d'une médille qui prouvoit que ce névôti pas Sauromate, mais Cotys 1. qui avoit le sursom d'Aspurgiain, suffisoit pour détraire de fond en comble son hypothèse. Mais nous voyons que M. RR, a lui-même emprunté presque tout de Viscouti pour soutenir la sienne. Si M. RR, rejette d'un côté ce que Viscouti of dit de l'origine aspurgiaine de la nouvelle dynastie au Bophore, il le confirme de la nouvelle dynastie au Bophore, il le confirme de la rouvelle dynastie au Bophore, il le confirme de Viscouti, par un Cotys de sa propre invention et qui porte le même surnom.

M. Raoul-Rochette clie à cette occasion, p. 124-125, cette observation d'Échte! nomen AE-IOI PPOT dublum non videtur ex gente burparana captum, et il ajoute! "Echhel, en effet, regarde comme hors de doute que ce surraom est emprusté du peuple aspurgitain, ce qu'on pourroit néammoins contester". Echhel s'étoit énoncé comme on porovir l'attendre d'un assant si judicieux. La



qualification d'Aspurgiain admettoit plurieus interpretation dont M. R.R. a cité quelèpes nouse ce nom pouvois, par exemple: ou désigner le peuple soupes on apparteons, ou le nom du père du prince; ou bien, comme nous la dit encore M. R.R.: "un titra d'honneur affecté par ce prince, qui acra poervoir placer une pareille désignation sur sa monnoie, à canse de sa victoire sur les Aspurgitains." M. R.R. croit avec Carry que 10T ALIDIT-11T est le nom du père, et poisqu'il lai parciosito que cette signification, laquelle sur reste n'est pas plus probable que toutes les autres, ne se trouvoir pas comprisé dans la remarque d'Échhel, il jugeoit qu'on pourroit la contester. Mais si le nom prope d'Aspurga sovit autrefuis existé, il provenoit certainement du peuple Aspurgisin, et se treorit par condequent compris dans la remarque d'Échhel.

Enfin jobserve que l'interprétation de ce aumonn, domé par M. Ri. p. 135, et différente de as remarque que je viens de citer, ue peut non plus être admise ; l'auteur dit : ,que Cotya suroit port le auronn d'At. 161 PU D', parce que ses succès contre les Aspurgitains auroient, en délivrant le Bosphore de l'invasion on des hostilités de peuple barbere, sifferni le sceptre dans see mains et dans celles de Rhecuporis<sup>12</sup>. Mais ai Cotys étoit, comme le dit M. Rit. frère et associé de Rhecuporis 1, son extraction étoit sans contredit auromate. Il est donc difficile de croire, qu'on Sauromate ent vouls prendre un tiere d'honneur semblable pour avoir vaincu une sutre tribe auromante.

# CVI.

M. Roul-Rochette communique la sea lecteurs, p. 136-237, pl. Il. m. 3. une autre médaille de Thérius Julius Rhecuporis accompagnée d'un dessin suasi médicere et unuis indédite que le sont tous cera de son livre. La description de cette médaille ne pouvoit donc pas resembler à l'original. Sur le revern est représenté, non, comme le dit l'auteur, , , non cavalier nu ne coane tensust un glaire du bras droit élerc<sup>25</sup>, mais un cavalier en cavalier jetant une pique de son bras d'oris, et gyant un manaseau flottant derrière le dos. Je passe sons silence lus interactitudes dans la description de l'avers, il y est dis, par exemple, que la tête du roi est barbae; mais ce roi est représenté imberbe, avec une moustache, aur prèsque cotate, ses monnoles; ill y est dit encore que dans le champ, il guache, on voit un sceptre, mais c'est nue le resers n'est pas, comme le dit l'auteur, un ancien labitant du cancare, mas plutôt un des guerriers du Bophore.

## CVII.

Les lecteurs auront remarqué que les médailles de libérius Jalius Rhecaporis, sur lesquelles M. Raoul Rochette a voiult fonder son hypothète sur l'origine de la dynastie sauromate su Bosphore, ne l'ont sullement appuyée, et qu'au contraire il a été démontré que 1. J. Rhecaporis pourroit être platôt le fils que le père de T. J. Sauromatés. L'hypothèse de M. RR inadmissible par planieurs autres raisons, est aussi de ce côté, ruinée par sa base.

Il faut examiner maintenant, si la médaille de Coyş var laquelle M. Raoul-Rochette a disserté p. 126-13, et qui devoit servir d'appui principal à son opinios, peut lui faire aganer as cause. C'est la même médaille dont il adjé de question, et que Cary, Eckhel et Visconit avoient auribuée à T. J. Sauromatés. Elle appartient au cabinet eM le Comte Sérérin Potocki. La description nouvelle que M. RR. en a faite, p. 127-128. «fant aussi pue exacte que sa gravure p. pl. Ill. m. 1. 2, j'en ai donné une autre dans le S. C.XV.

Au premier coop d'oeil, quiconque est na peu exerée naminantique arportera cette monaoie à Coty I. roi da Bosphore. Mais M. Raoul-Rochette na peut embraser cette opinion, puisque cette médaille est le fondement de sa nouvelle hypothèse. Et voici ses raisons: "on ne peut guères", dit il, "Pattribuer à Cotys 1s" du nom, qui régna dans le Bosphore, depuis l'au 46 à l'an 69 de l'ère ruiguire; en effet, il est bien difficile, d'après les rea-

seignemes que nous fournit Tacite, sur la manière dont il usurpa le rône occupé par son frère Mithridate, et sur la gaerre qu'il soutint à cette occusion contre les Romains, il eri, dis-ie, bien difficil de concevoir les honaeux extraordinaires attestés par notre médaille, si ce prince, surprateur du trône et ensumi des Romains, doit le même prince à qui sont décerafe ces honaeux. Quata na Cotys II. dont le règne s'écolas sous l'empire d'Adrien, il me partit tont-bérit impossible, d'après la fabrique bien consuc de ses monnoies, de lui attribuer les médailles en question.

## Pobserve à M. Raoul-Rochette :

1) que son exposé est contraire à tout ce que Tacier (Ann. XII. 5'1-5), nous a raconté de la guerre des Romains avec-Mithradute. Cetys 1, frère du dernier, n'a pas été l'ennemié des Romains ; lois de la, il étoit leur allié, et prociégé par eux coutre son frère. On est surpris de voir cité par M. RR. na suteur qui dit précisément le contraire de ce qu'avance M. RR. Le fuit allégné par lui est entièrement opposé à la vérité bistorique.

 a) qu'il n'y a rien d'étrange que Cotys, attaché aux intérêts des Romains, ait reçu les honneurs qu'atteste notre médaille;

3) qu'on ne peut pas, avec M. RR. nonmer ces honneure stravoriainers, puique les médailles du Bouphore nous pronvent que cette marque de faveur de la part des Romains n'écloi point rare. Ce honneurs ont étá eccordés dans le Bosphore aux rois suivans, à Asandre, à T.J. Sauromaska, à T.J. Rivescupperi, Covyt, Rivescuporis III, Sauromaska III, Cotys II, Rhoemétalès et peut-étur à apelques autres qui se sont peu souciés d'en perpluter le souvenir par leurs médailles. Esfis il n'y a pas de donte, que même si ces honneurs avoient été rebe-rares ou extravordinaires, Cotys I, ent pu les mériter par sa fidélité envers les Romains.

## CVIII.

Dans la persuasion que le fait historiqué tiré avec tant d'habileté de Tacite, qui n'en dit pas un mot, a mis hors

Line College College

de douts, que la médialle de Cotya ne peut pes appartenir à Cotya I. frère de Mithredate, M. Banul-Rochette nans dit, p. 13r-13a; "Cest donc à une époque plus ancienne, plus rapprenchée des événemess qui, après lu mort de Polémen I. treublièreur l'ordre de socsession établi dans la manerchie de Bosphore, et y portèrent une trône une dynamie murrelle, qu'il faut, solon nous, chercher le prison suspuel appartienance es médisilles. Outre les précomptions négatives que je viens d'exposer, voici, d'aillears, des indices qui pourrant danner plus de prubabilité à notre opinion<sup>4</sup>. Les indices sur lesquelles M. RR. vest appuyer on la probbète, p. 13r-13f-46, sesti:

1) dens médailles, l'une de T. J. Rhescuporis, l'autre de T. J. Sauromatés, sur lesquelles, au dire de M. RR. sout représentées les mêmes marques d'honneus que sur celles de Cotye l'aspurgiain.

2) une médaille de T. J. Sauramatès, dont l'avers présente ce roi assis ; le revers, quelques marques d'honneux. l'observe :

1) que les deux médailles de T. J. Rhecouporis et de T. J. Sauromatès portent des types tont différens de ceux qu'offre la monnoie de Cotys, et que sous ce repport clles ne peavent pas être citées pour prauver que costrois pièces out été faites dans le même tems ;

21 quant à la troisème médaille, que ses types diffirent pareillement de la médaille de Cotys, quoique M. RR. prétende, p. 133 - 134, que "la monnoie de Cetys l'Asparghiais et celle de T. J. Surromate, simi confirmées ei justifiée l'une par l'artre, pruvenet invinciblement que ce Cotys appariient à l'époque même de l'avénement de la dynastie de Surromate".

 que la médaitle de Cotys n'a, du côté de la fabrique, aucune ressemblance evec les trois pièces citées par M. Raoul-Rochette;

4) que si ces trois médailles, mal décrites, données d'après des dessins infidèles et très-mal gravés, prouvent, malgré la différence totale qu'on remarque entre elles et colle de Cotye, que la monnole de ce demier est de la

The second secon

même date que ces trois médailles, alors M. RR. pourra nous pronver encore que les médailles de Sauromate X. ont été frappées du tems de Sauromate I:

5) si M. RR, nous dit de la troitème médaille qui et de T. J. Sauromatès, pulse la terminaison du mot roi, as nominaif, démontre la vérité de cette attribution"; il permettra de remarquer: que la terminaison du moi au nominaif ne pest rien prouver, puisque les légendes des mounoies de ce roi out tantôt la terminaison au génitif, tantôt a nominaif, et qu'en a dmettant comme vraie as apposition, il ées suivroit que la médaille de Coty l'Apurgiain n'est pes du term de T. J. Rheccuporis et de T. J. Sauromatès, parce que sa légende n'a pas le terminaison su nominaiff.

6) le sigma quarré qui se trouve sur la plupart des médailles de T. J. Rhescuporis, sur quelques nnes de T. J. Sauromatès, et aussi sur celle de Cotys l'Aspurgiain dont il est question, ne peut pas être cité en faveur de l'opinion de M. RR. puisque cette lettre a toujours cette forme dans les médailles du même Cotys portant les têtes et les légendes de Claude, d'Agrippine et de Néron. On en a un exemple dans un grand médaillon en bronze frappé au Bosphore sons le même Cotys I. Son avers présente une tête de Claude conronnée de lauriers, et la légende: KAATAIOT KAIEAPOE EEBAETOT ; le revers porte les lettres MH entonrées d'une couronne de lauriers. Ce médaillon se trouve dans la belle collection de médailles grecques de S. E. M. le Maréchal de la cour Cyrille de Narichkin. La même forme du E s'observe sur un médaillon en bronze moins grand et frappé sous le même roi, dont l'avers porte la tête de Néron conronnée de lauriers , et la légende KAIEAPOE NEPONOE EEBAUTOT. Sur son revers on voit une Victoire allant de droite à gauche, ayant une couronne dans la main droite élevée, et une palme dans, la main gauche; dans le champ sont les lettres KA. CIX.

Je remarque enfin, en passant, que dans la phrase, p. 133. où il est question des marques d'honneur données

par les Romains, que M. Raoul-Rochette nomme "monumens précieux de la puissance de ces princes et de l'amitié des Romains", il fatu substituer au mot puissance, 'celui d'impuissance, puisque des rois indépendans n'auroient jamais accepté de parcils honneurs, que jamais ils ne les auroient consacrés par des monumens publics.

## CX.

Ouoigne M. Raoul - Rochette ne paroisse pas douter de la solidité des argumens qu'il a fournis, pour faire passer sa monnoje de Cotys pour une médaille contemporaine de ces rois qu'il prend pour fondateurs de la nouvelle dynastie sauromate, cependant il doit avoir senti que les trois médailles que je viens d'examiner, démontrent que son hypothèse concernant un Cotys inconnu dans l'histoire, un Cotys dont jusqu'à présent on n'avoit point vu de médailles , n'avoit ancun fondement solide, et que pour la prouver il lui falloit des secours plus qu'ordinaires. Il a eu le bonheur de les trouver dans une médaille qu'il a donnée, p. 131-135, et dont voici la description : "Tête imberbe diadémée, avec la légende BACIAE .: PHCKOTHOPIAOC ; an revers, tête de femme couverte d'un voile, à droite; derrière, le monogramme, BAK; devant, les lettres KA. Cette médaille," poursuit M. RR, ,appartient indubitablement, d'après les types et la fabrique, au premier Rhescuporis ; la tête imberbe diadémée représente probablement Tibère, fils adoptif d'Auguste. Il est moins aisé de déterminer quel est le buste de femme voilée, qu'offre le type du revers : nous avons déjà vu ce type sur des médailles d'Ininthimévus", (comme je l'ai déjà observé, il ne s'y trouvoit pas) "celles de Sauromate nous offrent également un portrait de femme, où nous avons reconnu celui de la reine son épouse. Il est probable que c'est aussi celui de la reine, femme de Rhescuporis, que nous devons voir au revers de sa médaille, à moins que, par suite du même culte, voué aux membres de la famille impériale, on n'aime mieux y voir le portrait de Livie ou de Julie. Mais ce qu'il y a , sans contredit , de

- Ingline

plus remarquable sur cette médaille, c'est le monogramme BAK, qu'on ne peut interpréter autrement que par BAGlew, Ko. o., c'est à dire: monnoie du roi Cotys<sup>6</sup>.

La médaille dont M. ü.R. nous a donné cette description est véritablement la plus curieuse qu'on ait jamais vae. On ne peut pas dire que cesoit un phénomène uninique, mais un monstre en numismatique. Analysons ce que M. R.R. croit avoir trouvé sur cette médaille si remarquable:

la légende BACIΛE . . PHCΚΟΤΠΟΡΙΔΟC, et

a) la tête imberbe diadémée de Tibère, sur l'avers;
3) une tête voilée de femme, représentant l'épouse de Rhescuporis I, ou Livie ou Julie, sur le revers;

4) le monogramme BAK, et

5) les lettres KΔ, aussi sur le revers.

Comment seroit-il possible de trouver sur l'avers d'une médaille, dans la légende, le nom du roi Rhescuporis, entourant , non pas le portrait du même roi , mais celui de Tibère et, ce qui est plus singulier encore, Tibère orné du diadême? Comment la prétendue tête voilée du revers, pourroit-elle représenter l'effigie de l'épouse de li hescaporis , tandis que l'avers porte celle de Tibère? L'empereur et l'épouse de Rhescuporis sur une et même médaille! A-t-on jamais vu sur une monnoie du Bosphore, d'un coté le monogramme d'un roi, et de l'autre le nom d'un antre roi? Si l'avers de cette pièce offre la tête de Tibère, comment le revers peut-il porter celle de Livie, dame qui vivoit jusqu'à sa mort dans nne relation pen amicale avec son fils? Enfin il seroit sans exemple, de trouver sur un revers un monogramme, et en même tems les lettres KΔ.

La moindre petite pratique dans la numismatique anique n'auroit jumais permis AN Raoul-Rochette de croire à l'existence possible d'une parcille médaille. Mais diractioni d'où M. RR. a-t-il reçu la notice de cette médaille si monartureux sons tons les rapports P il nous apprend laimême, p. 134; "nyu'elle se trouve entre les médailles de collection de M. Gallers, dont li possède des à présent

le catalogue exact et raisonné". Je consois depuis longtem M. Gallera à Théodoise, homme très-homète et très-estimable, je sais qu'il r's jamais en la prétention d'être consoiseure en auminantique, et comme one peut pas donter, que la médaille en question ne se trouve décrite dans son catalogue telle que l'a rapportée M. RR. nous vyous en effet que M. Gillera a's fait encore que les premiers pas dans la science numismatique. Au reste Il me semble très-probable que l'auteur du catalogue cité a en sous les yeax, en écrivant l'article en question, un exemplaire mal conservé de la médaille de fibeceprois L. citée ci-dessus S. XCVI. et dont on trouve la description dans l'appendièe; med. 26. et 27.

CXI.

La médaille de Cotys l'Aspunçaian et celle du cataloque de M. Gallera font dire à l'auteur des antiquités du Bosphore, p. 135: "qu'il résulteroit du monogramme B.M., qu'on ne peut interpréter autrement que par (monnois) du roi Cotys, que le Rhescoporis, fondateur de cette dynastie da Bosphore, auroit eu pour associé à l'empire Cotys, probablement son frère, je même qui auroit pour de surnom d'ACHOTPFOT. ans doute parce que ses succès contre les Aspungiains auroient, en délivrant le Bosphore de l'invasion on des hotilités de ce peuple barbare, affermi le sceptre dans ses mains et dans celles de Rhescuporisi". Mais j'il démourte:

 que les médailles de T. J. Rhescaporis et de T. J. Sauromatés n'ont pas pu servir à M. RR. pour appayer son hypothèse concernant l'origine de la nouvelle dynastie sauromate au Bosphore. J'ai prouré en outre :

a) que le roi Rhescuporis, nommé dans une ancienne inscription père de T. J. Sauromatès, n'a jamais régné sur le Bosphore, et qu'il ne peut non plus être le même prince que T. J. Rhescuporis, contemporain de Tibère; 3 que la médaille de Corty l'Ampurgain est de Corty.

que la médaille de Cotys l'Aspurgiain est de Cotys
 frère de Mithradate; et

4) que celle qui a été empruntée d'un catalogue de Théodosie ne constate pas l'existence d'un Cotys associé de Rhescuporis dans l'empire, puisqu'elle n'a jamais pu exister.

Ainsi on ne peut s'empécher de conclure que toute cette bypothèse est renverée. Je dirai encore dans l'appendice quelques mots sur l'impossibilité d'admettre les explications de M. Bh. p. 117-118, pour conclier Jes règnes des fondateurs supposé de sa nouvelle d'yassis.

## CXIL

En établissant son hypothèse, M. Raoul-Rochette avoit remarqué, p. 118: "qu'elle étoit attestée par des médailles inédites et très-remarquables"; ce sont celles de T. J. Rhescoporis, et de T. J. Sauromatès que l'auteur désigne ainsi. Mais on doit observer que, vu l'inexactitude des descriptions, l'insuffisance de leurs explications et l'infidélité des gravures que nons a données M. Baoul - Rochette, ces médailles appartiennent encore au nombre des inédites. L'auteur voulant ensuite, p. 122. communiquer à ses lecteurs la médaille de Cotys I. et celle de M. Gallera , lenr dit : "c'est encore au moyen de monumens inédits, et de la plus parfaite conservation, comme de la plus haute autorité, que j'établirai mon opinion". Les lecteurs ne seront pas de l'avis de M. lift. puisque la médaille de Cotys n'est pas inédite, et qu'elle a été décrite depuis long-terms par Hardouin ; quant à celle de M. Gallera, ils ne conviendront pas qu'elle soit de la plus haute autorité. Ils n'admettront pas non plus sa parfaite conservation. An reste, il n'y a pas de donte que cette dernière pièce ne reste toujours ensévelie dans le nombre des monumens obscurs et inédits.

Îl est en vérilé curienx que M. RR, après avoir critiqué Cary, Eckhel, et principalement Visconti, de ce qu'ils ont attribué à T. J. Sauromatès une médaille qui, d'après l'indication trouvée dans un exemplaire mieux conservé, ext reconnue pour être de Coty; est après avoir proquéavec très peu de peine que l'hypothèse d'une nouvelle dynautie appraisine, proposée par Visconti, est sans fondement; il est étonnant, dis-je, que M. RR. ait été entrainé, par cette fatale monnoie, à hazarder des opinions beaucoup plus légères encore que celles de ses prédécesseurs.

## CXIII.

L'auteur en nous assurant encore une fois, p. 144-145. note 1: "que c'est d'après des monumens indubitables, qu'il a établi l'existence de Rhescuporis I. et de Cotys I. comme rois du Bosphore''; annonce un nouvel appui à son opinion, et il croit l'avoir trouvé dans deux médailles en or du Bosphore qui portent les dates AT. 304. et ET. 305, de l'ère du Pont, qui correspondent aux années 8 et 9 de l'ère vulgaire. Elles ont la tête d'Auguste pour avers. L'une porte les deux lettres KA, dont la première est placée au dessus de l'autre ; la seconde, un monogramme qui est composé des lettres KNE. Visconti avoit conjecturé que les lettres ΚΔ devoient indiquer Δρούσος Καΐσαρ; et le monogramme KNE, NEgar Kaigag. Mais M. RR, rejette cette explication, qui a au moins plus de vraisemblance que la sienne, et il interprête ces deux monogrammes par Drusus Cotys, et Neron Cotys, La raison qu'il en donne est celle - ci : ,,il est sans exemple", dit - il , ,,que les rois du Bosphore aient fait frapper de la monnoie avec l'effigie des emperenrs, sans y placer an moins l'iuitiale de leur nom". J'observerai à ce sujet :

1) que le contenu de cette assertion prouve justement la fausseté de l'explication des deux monogrammes, proposée par Viiconti et M. R.R. Car le buste d'Auguste n'ay ant jamais sur ces médailles son monogramme à côté; il est clair que les monogrammes qui sont au revers, à côté des portrais que l'on croît représenter des personnages de samille, a pe sevent pas indiquer les noms de ces derniters. Si le monogramme du nom avoit été nécessaire seu no côté de la médaille, il l'avoit été susi ur l'autre. Il y a donc toute probabilité que les monogrammes Alb. At, KNE, KAE, sur ces médailles, dont le dernier est peut-être le même que celui qui le précède, ont une autre signification, qu'il est aujourd'hui d'fificilé de deviner. Par cette resion il ne peut plus être question des

noms de Druus et de Néron comme indiqués sur ces pièces, et encore moins de Cotys, roi de pare invention. On trouvera dans l'appendice la description de toutes ces médailles anonymes du Bosphore, qui sont venues à montésance pelles aont suives de celles qu'on a frappées sous les règnes de Sauromate I, Sauromate II, thhecuporis I, et Rhecuporis II. L'inadmissibilité de conjectures de Visconti et de M. RR. deviendra encore plus forcée par l'observation suivante:

2) les monogrammes ΚΔ et KNE ne pouvoient pas, à cause de l'arragement des lettres, indiquer Paraus César et Niron César, comme conjecturoit Visconti, mais César Drusus, et César Drusus, ce qui seroit tout-à-fait contraire à l'usage. Car dans les médailles des princes de la famille d'Auguste, par exemple dans celles de Tibère, de Drusus, de Germanicas et de ses fils, de Caligula, de Claude et de Noron, le mot César suit, en en précéde jamins, Ieura noms propres. D'après l'explication de M. RR. ces monogrammes diorient être las Copy Noron, puisque le K précéde dans les deux monogrammes consent être las Copy Noron, puisque le K précéde dans les deux monogrammes de les autres lettres. Mais seroit-il possible qu'un roi du Bosphore est osé mettre son nom avant celui d'un prince de la famille d'Auguste ?

3) Visconi et M. RR. n'ont essayé d'expliquer que les monogrammes de deux de ces médailles, dont on trouve la description dans l'appendice, m. 2. et 6. Si leur explication avoit été juste, elle derroit 'être aussi applicable aux monogrammes composés des lettres M.D. et KAE, des nos. 1.3. 4. 5. et elle ne l'est pas.

4) Quant à la médaille en or du véritable Coys 1. qui se trouve au cabinet impérial de Russie, et qui a été publiée par Cary, Visconti avoit raison de rejeter l'explication que ce savant avoit donnée de son monogramme MPFR, qu'il listo M'ron Goya, et de l'interpréte Néron César. Dans ce chiffre les lettres P et K sont téllement réunies, qu'elles ne peuvent appartenir qu'à une seule personne. Si, coatre l'usage ordinier, le monogramme de

Cotys I. ne se trouve pas sur cette dernière médaille, on n'est pas fondé pour cela à chercher le K, initiale de son nom, dans le chiffre de l'empereur. Au reste, il auroit été mal-séant et contre toutes convenances que Cotys eut voulu attacher l'initiale de son nom au chiffre de Néron. CAUV.

L'auteur des antiquités Cimmériennes a attribué, p. 25-71.0. à Cotys, ce présende contemporain de Rhescuporis I, son frère et son associé à l'empire, deux médailles dont l'yai sous les yeux des exemplaires parfits;
La légende de la première qui a un cavalier en course
pour revers , seus pas incorrecte, paispréson y voit écrit
BAUMÉCOC KOTTOC et non KOTTOC comme le dit
d'un côté le monogramme de Cotys, de l'autre un temple
et les letters KAIRÉ, sont de Cotys contemporain d'Éladrien, et il seroit superflu d'en dire davantage pour le
prouver.

Par malheur, dans tous les exemplaires que fui vau de la médaille de Coyr TOT ALFODPFOT l'eme BALLIECOS y manque tout-h-fait, ou bien il ast défectueur dans les dernières sylables. Si dans la suite on découvre un exemplaire où la légende soit entière, le mot en question s'y trouvers comme je l'ai écrit id. Cela est proué par les médailles en bronze de Chaude et de Néron du même Cotys I, qui potent sur l'ivers les têtes et les légendes en de ces empereurs et dont j'ai rapporté les légendes an 6. CVIII.

Faute de connoître les monumens unmismatiques da Bouphore découverts jusqu'n présent, M. Racol. Rochette confond les médailles des deux Cotys I. et II. Pour souteuir son hypothèse il a créé me nouveau Cotys, prétendu frère et associé de Ribecuporis I. l'Appurgiain, et il donne au même Cotys, roi imaginaire comme l'est Rhadamésdis, les deux médailles qui appartiennent à Cotys II.

Ce n'est pas une faute moins grave de M. Raoul-Rochette que d'avoir rapporté, p. 120. et 132. à T. J. Rhes-

Dig . . . . . Closely

coporis une médaille dont l'avera porte quelques une des marques d'honneur par lesquelles les Romains recompensoient la idélité de leurs alifés ; le revers, la chaise curule et la couronne d'or; à dioite. le bâton d'ivoire sammonié d'an buste; à gauche, un objet représentant peut-être une patère d'or qui étoit quelquefois au nombre de ces distinctions. Car il est peu probable qu'on ait voulu figurer le bouclier deux fois sur la même médaille. D'après sa légende et le goût du traviil, cette monnoie ne peut apparteire qu'êt lhescuppor ill. et non pas à T. J. Rhescuporis, comme M. RR. vondroit nous le persuader.

### CXVI.

La médille attribuée à Sauromate I. par Cary, Eche let Viscouit, a éde inexatement décrite par les nominantitus à cause de sa conservation médiorer. L'exemplaire birn conservé du cubinet de M. le Comte Sérénir Potocki, n'à pas été plus correctement décrit par M. Raoul-Rochette, p. 127-126. Sa description est sui défecteuxes que celle qu'en avoit faite le P. Hardonin, dont M. RR. p. 129, lous néammoins la arre exactitude l'Osu cenx qui out parlé de cette médaille, saus en excepter M. RR, out totalement méconnu la signification des types qui y sont représentation.

Avant de les expliquer, il est nécessaire de décrire cette médaille :

TEIMAI BA(EIAEG)E] KOTYOL. Chaise curule sur laquelle est nue couronne; à droite, le bâton où canne d'ivoire, surmonté d'un buste.

TOT ALHOTPIOT. Au bas, les lettres Ka; dans le milieu, houclier et lance; au haut, tête de cheval, et tête d'homme; au bas, casque et épée.

M. RR; donne trois fois, p. 128. p. 133. l. 7, et l. 18, aw. ypes du'resre, le nom de trophée. Mais les trophées des Grees et des Romains n'ont jamais d'autre forme que celle que nous voyons entr'autres sur une des médailles de l'Ibérius Julius Rhecaporis, et au une autre de Cotys V, roi de Thrace, publiée par Cary (pl. II, m. 9). Jamais des 14.

armes, arrangées comme elles le sont sur le revers de cette médaille, ne peuvent être priscs pour des trophées. Les types qui occupent les deux côtés de la médaille

de Cotys, et que nous trouvons sur plasieurs autres médailles des rois du Bosphore, tantôt sur l'avers, tantôt sur le revers, tantôt sur les deux côtés de la médaille, n'appartionnent nullement à des trophées: ce sont toujonrs les marques d'honneur et de distinction, que le sénat romain, ou les empereurs, avoient envoyées à des rois qui avoient mérité leur faveur. Dans les présens dont le sénat romain avoit honoré Massinissa son allié, nous trouvons tous les objets que porte notre médaille de Cotys. Ce roi avoit recu une couronne d'or, une bague à cachet en or, la chaise curule en ivoire, un cheval avec les ornemens en or, un vêtement de dessous de pourpre, la toge romaine ·brodée, une armure complète (Appian. Pun. VIII. 32): Μασσανάτση δὲ Ρωμαΐος χαριτήμα της συμμαχίας τέψανον το άπό γρυσού, και σΦραγίδα χρυσήν, έπεμπου, και έλεφάντινου δί-Ορογ, και πορθύραν, και τολήν Ρωμαϊκήν, και ίπτον χουσοΦάλαpov, un' raverhiav. Il est vrai qu'Appien ne fait ici ancune mention du bâton ou sceptre qui est sur la monnoie de Cotys : mais de l'autre côté, son énumération renferme trois objets, un annean à cachet en or, un habit de pourpre et la toge romaine, étrangers à la médaille. Il est presque sur que dans le passage d'Appien le sceptre ou hâton d'ivoire n'y manque que par une omission, parce que c'étoit, ensemble avec la chaise curule, une marque des premières magistratures chez les Romains, et une des principales pièces qui entroient dans ces présens. Aussi Tite-Live (XXX. 15), racontaut les mêmes honneurs accordés à Massinissa, y comprend le bâton d'ivoire: Massinissam eximiis ornatum laudibus, aurea corona, aurea patera, sella curuli et scipione eburneo, toga picta et palmata tunica donat. Au roi Syphax le sénat romain avoit envoyé les présens suivans : une toge et une tunique de pourpre, la chaise enrule, une patère en or de cinq livres. D'autres rois d'Afrique avoient reçu, dans le même tems, des toges ornées de pourpre, et des patères en or de trois

livres chaeune (Liv. XXVII. 4). Des ambassadeurs avoient été chargés de porter au roi Ptolémée à Alexandrie . la chaise curale, la toge et la tunique de pourpre (Liv. I. c). Dans les extraits de Diodore faits par Constantin Porphyrogénète (Ecl. de Leg. LXXXI 24.) nous lisons que le sénat romain avoit envoyé à Ariarathe, roi de Cappadoce, les présens regardés chez eux comme les plus grands et les plus distingués: μέγιτα τῶν ταρ' αὐτοῦς νομιζομέναν δάραν. Polybe (Exc. de Leg. XXXL) parlant de ces mêmes présens donnés à Ariarathe, se contente de nommer la chaise curule d'ivoire et le baton, Toy Gartiera un vor chaquetever d'Oper, et ne fait pas mention des autres pièces que le roi avoit certainement reçues. Ce genre d'omission de la part des historiens est confirmé par un autre fait rapporté dans les mêmes extraits de Diodore que j'ai cités (Ecl. L. XXX. 16), lorsqu'il est question des présens que le sénat avoit faits an roi Euménès, Cet auteur ne nomme que la chaise curule : ή σύγαλητο; τον Εύμίνη ελεφαντίνο τιразвия віфор , най тіде аддас атогожів адригити Фідофронис : mais Tite-Live (XLII. 14.) s'explique avec plus de détails et nomme expressement la chaise curule et le bâton d'ivoire : omnes ei honores habiti , donaque quam amplissima data, cum sella curuli atque eburneo scipione. Pendant le règne de Tibère, Ptolémée roi de Maurétanie, eut l'honneur de recevoir des mains d'un sénateur, envoyé exprès pour cela, le bâton d'ivoire et la toge brodée. On ne peut donter que Ptolémée reçut en même tems les autres présens d'usage, quoique Tacite (Annal. IV, 26.) n'en fasse point mention. Car les médailles de ce même roi mettent en évidence qu'il avoit été honoré aussi de la chaise curule. Tous ces faits prouvent que si nous voyons représentés sur les médailles des rois du Bosphore la chaise curule et le baton d'ivoire, on doit toujours supposer que le prince les a reçus ensemble avec les antres présens d'usage.

Les anciens n'ont pas connu les sceptres tels qu'ils sont dans les tems modernes; chez eux le aceptre étoit un bâton beaucoup plus loug que ne l'est chez nous cette

Town to Conf.

marque de la royanté. Les sceptres que nons voyons sur les monamens de l'antiquité dans les mais des dieux étoient quelquefois surmontés d'un sigle; le bâton d'ivoire, marque d'honneur des consuls et des triomphateurs (Juv. SAI. X, 43.). descis les Romains, d'oùt à pen près de la proportion de nos cannes, et orné de même d'un sigle. Mais sous les empereurs romains on la voit substitué mbuste, comme le prouvent les médailles des rois du Bouphore, et ce buste étoit probablement celui de l'empreur regnant.

C'est par erreur que M. Raoil-Rochette, p. 138. norme ne épie dans le Fourceux est bâtou d'ivoire, très clairement visible sur la médaille de Cotys. Le même objet a été très-mai rendu dans la gavare d'one médaille de T. J. Sauromatés, p. 133, pl. Il. m. 5. Sur le revers de la médaille de Cotys 1, que M. RR. attribue au prétendu frère de l'Riesapporis I, la telé barbace, que l'Aucies graveur a très-bien caractérisée pour indiquer un barbare, est celle de Pesclave conducteur du cheval.

Ces présens et ces marques d'honneur, que les Romains ont imités des Tyrrhéniens, étoient les symboles du premier pouvoir dans l'état et de la royauté (Dion. Hal. A. R. III. 61). Lorsque Tarquin eut soumis les villes des Tyrrhéuiens, elles lui firent présent d'une couronne d'or. d'une chaise en ivoire, d'un bâton surmonté d'un aigle. d'une tunique de pourpre brodée en or, et d'un vêtement de dessus brodé , à l'instar de ceux des rois des Lydiens et des Perses, avec la seule différence qu'il étoit de forme sémicirculaire, tandis que les rois que je viens de nommer le portoient quarré. Le sénat romain, pour donner une marque de sa faveur à Porséna, lui envoya la chaise d'ivoire et le bâton, la couronne d'or et un vêtement semblable à celui dont étoit paré le triomphateur (Dion-Hal. V. 35). Denys d'Halicarnasse observe (Ill. 61.) que les sceptres et les diadêmes dont les Romains faisoient présent à des rois qui possédoient déjà ces insignes de leur dignité, en indiquoient la confirmation.

Il paroît que ces honneurs furent conférés principalement sous les rois et du tems de la république romaine. Ils étoient devenus moins usités sous Tibère. Tacite faisant mention de ceux qui furent accordés à Ptolémée, roi de Maurétanie, dit: repetitus ez vetauto mos, misusque e senatoribus, qui scipionem eburneum, togam pictam, antiqua patrum manera, daret.

Buonavoit croit (Medagl. p. 130.) que les couronnes qui se trouvent quelquefois un les médailles des empereurs et entrautres sur une de Commode, indiqueut des couronnes votires consucrées par des individud and det temples en honneur de l'empereur. Celles qui se voient assez souvent sur le revers de la monoite des rois du Bosphore, re-sembleut à celles des médailles romaises et out, là où les branches se terminent, une pierre précieuse, pour orner le front. J'ai parlé dans l'appendie de la signification que cet embléme peut avoir dans la monnoite du Bosphore.

#### CXVII.

Plusieurs médailles du Bosphore présentent sur leur avers, comme objet principal, la chaise curule placée entre le bâton d'ivoire, le bouclier et la lance. La chaise curule occupe le milieu du champ, apparemment puisqu'elle étoit parmi tous ces présens d'usage, celui qui avec raison étoit regardé au Bosphore comme le plus précieux. Tite-Live, faisant mention (XLII. 14.) des présens dont le sénat romain avoit honoré Euménès, roi d'Asie, n'a nommé que la chaise curule et le bâton d'ivoire: ita omnes ei honores habiti donaque quam amplissima data, cum sella curuli atque eburneo scipione. On doit trouver singulier, que sur deux médailles en bronze, dont l'une est de Sauromate III. l'autre de Cotys II. cette marque distinctive des premiers magistrats chez les Romains, soit représentée dans une très petite dimension, comme un accessoire, et mèlée parmi les autres présens d'une moindre valeur. Voici la description de ces deux médailles :

BACIACOU CATPOMATOT. Buste diadémé de Sauromate III. à droite. Un bonclier, au milieu du champ; à gauche, une tête de cheral, une hache, et une petite chaise curule; à droite, un trident, une tête casquée, et une éρδε; dessous, les lettres MH. AE. 8. AE. 8.

BACIΛεωC KOTTOC. Buste diadémé de Cotys II. à

droite.
Un bouclier avec une lance, au milieu du champ; à
gauche, une tête de cheval et une hache; à droite,
un casque, une épée et une très petite chaise curule;
dessous, les lettres MH.

# CXVIII.

On remarque encore une méprise dans l'assertion suiveste pp. 141 : "ha l'evon constamment suité au Bosphore est PHCKOTHOPLOG, tandis que dans la Thrace, ce nom éférivité PACKOTHOPLOG ou PAICKOTHOPLOG'S. On ne consoit q'un seul roi de Thrace nommé Rhascuporis ou Rhaescaporis. M. Raoul-Rochette se seroit donc exprisé plus jastement si, au lieu de dire "dans la Thrace ce nom »fécrivoit etc." Il avoit dit: le nom d'un des rois de la Thrace s'écrivoit etc. Si la Thrace sovit eu huit rois de ce nom, comme les a cu le Bosphore, nous trouverions susti dans la Thrace le nom écrit Rhaecuporis; abus l'y trouverions, de même que nous lisons sur plaisers médalles des Rhescaporis V. et VII, le nom du roi écrit Rhaecuporis, et sur celles de Rhescaporis VIII, Rhiecuporis,

# CXIX.

Voici encore me autre preuve de l'arbitraire que M. Rond-Rochette a apporté dans ser recherche histoirques. L'autrar nous dit, p. 45-453; "on pomroit conjecturer que, chas l'ausrchie qui sivit la mort de Polémon I, et an défaut de souverains légitimes, quelque prince Thrace, uant de l'avantage que lui donnoient ces relations genenes catre les deux peuples, obinis le royaume du Bosphore, après en avoir chassé les Apaugitains, et commeça une d'ayante nouvelle, d'attinguée à-la-fois par l'amerça une d'ayante nouvelle, d'attinguée à-la-fois par l'a-

mitié des Romains et par le sursom d'ACHOYPFOT, monument de cette victoire. Ce raisonnement est i hardi qu'il n'est composé que de faits qui out pa arriver comme tant d'autres, mais qui probablement n'ont jamais eu lien. Ce sont en neut lignes sept lysothèses, ou, pour me servir d'une expression souvent employée par M. RR, au yachem d'hypothèser, du gener de celles qu'on trouve dans l'écrit de M. de Stempkowki, que M. RR, a joint à son livre. On pouroit lui demander:

- 1) quel auteur ancien a jamais dit ou insisué-qu'il y unt nanchie après la mont de Polémon 2 La médaille en or citée dans l'appendice, m. 1. portant la date 64E, l'an ago de l'ère du Bosphore, l'an 3 de la notre, et les médailles suivantes, juuqu'à la m. 6, ne prouvent-ciles pas que le trône du Bosphore a été toujours occupé par des rois féritimes?
- a) d'où M. RR. sai-til, qu'an défaut de souverains légitimes quelque prince Thace obtint le royaume du basphore? Chaque peuplade des Sauromates et des Macotes ayant son roi, les souverains légitimes pouvoient-lis manquer au Bosphore après la mort de Polémon?
- 3) si Eumélus fils de Paerisade I. reçut des secours des Thraces, est-ce une preuve que les Thraces envahirent le Bosphore long-tems après?
- 4) qui lui garantit que les Aspurgiains s'étoient mis en possession du Bosphore?
- 5) comment l'auteur pent-il rendre probable qu'au Bosphore les Thraces chassèrent les Aspurgiains et commencèrent une dynastie nouvelle?
- 6) d'où sait-il que les Romains ont sontenu les Thraces contre les Aspurgiains ?
- 7) quel rapport y a-t-il entre la mort de Polémon I, et le nom d'Aspurgus qu'on lit sur la médaille d'un prince qui a regné long-tems après que Polémon n'existoit plus?

### CXX.

En terminant mes remarques sur l'origine de la nouvelle dynastie sauromate au Bosphore imaginée par M. Raoul-Rochette, il ne sera pas sapersu de jeter un coup d'oeil général sur l'ensemble de cette partie de son discours, et sur les résultats qu'il a su tirer, soit des inscriptions; soit des médailles et aussi des anciens historiens.

Rien ne prouve mieux le peu de solidité de ce que l'auteur a dit sur l'origine de cette dynastie, que la conséquence naturelle de son raisonnement qui, au lien d'une seule hypothèse qu'il avoit promise sur cette origine, en présente trois à ses lecteurs, même sans les en avertir.

La première hypothèse n'est au fond que celle de Visconti, un peu modifiée et amplifiée. Elle n'en diffère qu'en ce qu'elle ne nomme pas Aspurgiains les prétendas fondateurs de la nouvelle dynastie sauromate. Visconti et M. Raoul-Rochette sont d'accord pour le terns où Tibèrius Julius Rhescuporis adopta le prénom de Tibérius. M. RR. nous dit, p. 121 : ,,que le prénom de Tibérius fait probablement allusion à l'eutremise de Tibère, qui, vers l'époque où l'on peut supposer que se fit l'exaltation de Rhescuporis , se trouvoit en Illyrie , et par les mains duquel le nouveau souverain du Bosphore fit sa soumission à Auguste". Tibère ayant été récompensé pour ses expéditions par les honneurs du triomphe, l'an de Rome 765. qui correspond à l'an 12. de notre ère , deux ans avant la mort d'Auguste, l'entremise de Tibère dans les affaires du Bosphore et l'exaltation de Rhescuporis. faits que supposent Visconti et M. RR. doivent avoir eu lieu l'an de Rome 762, ou la 9' année de notre ère. Une seule et même médaille a servi à Visconti et à M. RR. pour appuyer cette hypothèse. Visconti croyoit y voir Sauromate l'aspurgiain ; M. RR. Cotys l'aspurgiain , et chacun prenoit son roi pour le fondateur de la nouvelle dynastie. M. RR. s'est servi en outre aussi d'une médaille décrite dans le catalogue de M. Gallera, L'entremise de Tibère dans les affaires du Bosphore et l'exaltation de Rhescuporis ont donc eu lieu, d'après M. RR. l'an de . Rome 762, 9 de notre ère; la nomination de Cotys comme associé à l'empire a probablement été faite quelque tems après. En suivant avec attention l'exposé de M.

RR. on doit être étonné que, aans dire ses raisons, sans révoquer ses argumens pour établir, renferer et accréditer son hypothèse, il passe brusquement

à une seconde supposition, en disant, p. 144, note : : ...ce n'est que d'après des monumens indubitables ; que j'ai établi l'existence de Rhescuperis I. et de Cotys I. comme rois du Bosphore, à partir de l'an 2 de notre ère vulgaire". Ce n'est pas par une faute d'impression que l'on trouve indiqué dans ce passage l'an a de notre ère. puisque l'auteur ajoute, p. 145, dans nne note : "les médailles que j'ai fait connoître, et qui constatent l'existence d'un Cotys, roi du Bosphore de l'an 2 à l'an 17 de l'ère vulgaire etc." Si d'après la première hypothèse , l'exaltation de Rhescuporis et son avénement au trêne ont eu lieu, par la protection de Tibère dont Rhescuporis avoit adopté le nom , l'an 9 de l'ère vulgaire , comment ce même Rhescuporis et son frère et associé Cotys ont - ils pu être rois du Bosphore sans l'entremise de Tibère plusieurs années avant, l'an 2 de la même ère? Si les deux médailles en or, dont parle M. RR. à l'endroit cité, ont opéré dans son esprit ce changement subit d'opinion , il est tombé dans une nouvelle erreur, comme je l'ai prouvé au 6. CXIL et il auroit bien fait d'en informer ses lecteurs. de revoquer sa première hypothèse, et de reconstruire la nouvelle.

La troctisme hypothète, p. 142-153, qui porte que les Thaces, après avoir chassé les Aspungiains, s. sent mis en possession du Borphore, a été examinée au § pré-cédent, elle ne paroît tenir, ni à la première, ni à la seconde, et les anis de la vérité historique avoureout sans hésiter, que dans les triple opinions, hypothèses, conjectures, ou tout autre nom qu'on donnera à ces diées, aucene ne l'emporte sur les autres en probabilité, ni même en veziemblacet.

### CXXI.

Abandonnant ses recherches numismatiques, l'anteur des Antiquités cimmériennes passe à quelques inscriptions grecques qu'il s'efforce d'expliquer. La première qui fixe ron attention est un décret des Obiopolites en faveur de Trécoèles : il en donne le teste d'abord en petite carectères, et ensuite à la fin du volume, pl. XII. en grandes lettres; et il conservé seu explication depuis la page 145 nique? la page 30. La copie communiquée à M. Rool-Rochette a été prise sor celle que j'ai faite imprimer anoté, Quant à l'interprétation de que l'pres passages, je me puis adopter celle que M. Rit. en a donnée. Cepradant je n'enterrai pas ici dass une longue discussion sur ce au etc. par le presentation de l'entre presentation de cessaires dans un recueil qui ne tardera pas à être publié. CXXII.

L'inscription en question se trouve au chateau de Stolnové apparteuant à M. le Comte Kuchelev - Besberodko . amateur éclairé de l'antiquité. Celui qui a fait la copie dont s'est servi M. Raoul-Rochette a négligé de faire ressertir, comme dans l'original, une singularité très remarquable de ce monument. Les quatre premières lignes de cette inscription contiennent une notice particulière, et le décret ne commence qu'après cette notice. Sur la pierre, ce décret occupe le champ entier, et les quatre lignes sont gravées sur la frise en caractères plus grands . pour les faire distinguer du décrét gravé dessous. La première ligne de la notice préliminaire est écrite, comme le déeret entier, sans que les mots soient séparés les uns des autres : mais les trois autres ligues offrant les noms des dix-huit villes qui, pour honorer le souvenir de Théoclès, avoient envoyé à Olbie des couronues d'or, sont gravées autrement. Les noms de ces villes sont séparés les uns des autres, et on voit qu'ils ont été écrits ainsi, pour qu'on distinguat plus facilement les noms des villes donatrices des couronnes. Dans la copie répétée par M. RR. cette particularité n'a pas été observée; au contraire, les quatre lignes qui n'appartiennent pas au décret sont écrites en petits caractères, et le décret en grandes lettres ; en outre , les mots ne sout pas espacés, comme il le falloit dans les trois lignes citées.

. Design Chr

C'est annes fante d'une copie exacte, on de renseignemens justes que M. Racul-Rochette croit, p. 150, que alans cette inscription on l'est aervi des lettres C et E; tandis que l'on y voit C et E. Cette forme de lettres fait présumer que ce monument a été gravé vers le tems de Thère.

## CXXIII.

Je remerque que M. Raoul-Rochette a tradait le mot HPGA, qualification donnée dans cette inscription à Théoclès, pur celui de Héros. Si M. RR. u'svoit pas suppost que ce titre avoit été attribué à Théoclès è cause de son courage et de sa valeur militaire, comme il resulte de courage et de sa valeur militaire, comme il resulte de courage et de sa valeur militaire, comme il anacter de superiore. Il amorto pas det apperfina poner ses lecteurs, d'observer que dans les anciennes inscriptions, comme dans celle-ci, ce mor trà d'attre signification que celle de feu on définat quoi met devant le nom d'ans personne qui resu plus.

## CXXIV.

Les quatre lignes , dont trois contiennent les noms de plusieurs villes donatrices, ayant été gravées sur l'original en grands caractères et avec beauconp de soin, on ne peut pas supposer, quand même un mot paroitroit présenter quelque difficulté à un interprête , que le graveur de la pierre ait commis quelque erreur. Par cette raison je n'approuve pas ce que M. Raoul-Rochette dit, p. 154-255. p. 146. note 1 , sur le mot IIANOI, nom d'une ville peu connue, et qu'il veut lire par cette raison, TIANOI, les habitans de Tius. Il est vrai qu'on trouve dans les anciennes inscriptions, et même dans la nôtre, des exemples que les lettres TI on IT ont été quelquefois changées en Il. Mais si cette faute a été commise quelquefois, on n'est pas fondé à la supposer par-tout, et dans des mots qui admettent une explication plausible et naturelle. D'ailleurs le soupçon d'une erreur semblable ne seroit dans aucun autre passage d'un ancien monument plus déplacé que dans le texte de ces quatre lignes qui, devant perpétner la libéralité des villes avec lesquelles Olbie se trou-

Cong

voit en relations commerciales, ont dê ture gravées, comme elles le sont en effet, aven un soit nots partinositier. La ville de Panellus, citée par M. RR. p. 154. n'a rien à faire avec les Pani de ce monument. Les IIANOI sont les habitans de Panium, villa baignée par les eaux, de la Propontide, dont j'ai parlé plus su long dans un mémoire récemment publié en langue allemande.

#### CXXV.

Dans l'énumération des astress villes nommées dans notre monument, il n'est pas probable qu'on sit désigné sous le nom de MELAHTOL une petite ville voisine de Cyrique, comme le croit M. Raoul-Rochette, p. 156, et eus persands q'un'à sight ich el la ville de Milétus en Ionie, métropole d'Ollie. Les anciens géographes nomment quelquefois des villes qui sont restées toujours dans l'obcarrié, ou dont l'essistence a été de très courte durée, Etienne de Byzance nomme, par exemple, need villes qui out porté le nom d'Ollie et dont, en exceptant celle qui est située an bord de l'Hypauis, à peine deux se trouvent mentionnées dans les sateurs de l'antiquité.

# CXXVI.

M. Reoul-Rochette dit, p. 153 : "toutes les villes mentionnées dans ce décret étoient situées aur le Pont". Mais il auroit dù-en excepter, Milète, Bysance, Cyzique, Paaium, Aparnée et Olbie même, qui ne peut pap plus être rapportée aux villes du Pont Euxin que la ville de Tanais-

### CXXVII.

Il étoit superflu de faire mention, p. 157. dans les recherches sur les IIPOTEEIC, de la ville de Prusa dont on ne peut chercher le nom sur ce monument. Quant à Porthographe du mot cité, elle est juste, et le I que M. Raoul-Rochette y croit omis par le graveur, ne l'est pus, comme je l'ai observé dans le mémoire cité.

### CXXVIII.

M. Raoul - Rochette est choqué, p. 158. de ce que la ville de Panticapaeum est nommée ВОГПОРОГ, Bosporus, dans ce décret. L'observe que, si jusqu'à présent on n'e trouvé ni médailles ni inscriptions sur lesquelles Panticapaenm se soit nommée Bosporus, et même s'il n'en existe pas, ce dernier nom n'est pas pour cele plus nouveau dens la géographie numismatique et lepidaire que tant d'autres qui sont conservés dans les anciens anteurs sans avoir paru sur les monumens. An reste, si dans l'inscription de le reine Comosarve, einsi que dans les médailles d'Asandre, le mot Bosporus indique la ville de Panticapaeum, opinion dont j'ai prouvé l'inadmissibilité . 6. XL-XLII : ce nom ne peut pas être regardé par M. RR. comme nouveau dans la géographie lapidaire et numismatique. L'auteur ne s'exprime pes non plus avec précision et se trompe en disant , p. 160 : ,,qu'il est impossible de douter que ce nom de Bosporus n'ait prévalu à le longue sur celui de Panticapaeum", Démosthène est du nombre des anteurs qui ont parlé de cette ville de Bosporus, et ce passage n'a été ignoré par aucun de ceux qui ont traité l'histoire de cette contrée. Par cette raison , le lecteur du livre de M. Raoul-Rochette ne comprend pas comment il peut dire, p. 161, que ce passage de Démosthène est bien précieux, et qu'il a été cependant négligé par tous les critiques modernes. Seroit-il corrompn? . Auroit-il besoin d'être corrigé? -Meis M. RR. accoutamé de trouver des difficultés où il n'y en a pas, nous assure, d'un air emphatique : qu'il n'est pas possible de douter de l'existence de la ville de Bosporus mentionnée par notre inscription, quelque difficile au'il soit d'expliquer le silence à cet égard des monumens géographiques (?) jusqu'à Etienne de Byzance"! Meis on lui demandere : qui e pn jamais donter de l'existence de la ville de Bosporus? Pline n'en a-t-il pas parlé?

# CXXIX.

L'auteur crois, p. 163-164, trouver une faute de copiste dans le norm des habitans d'Armanis, AMAELIANOI, 'il y voit les habitans d'Amastris, AMAETPIANOI. Mais le leçon dans le texte de l'inscription est juste, et j'ai indiqué dans mon mémoire sité, par quelles raisons ce mot, qui pareit être anomale, a pu trouver une place dans cette

### CXXX.

Fai dit que la copie transmise à M. Raoul - Rochette riest pas sans creure. En voici des exemples: ligne a. du décret il faut placer dessus les lettres l:1 qui indiquent le quantième du mois, un trait horizontal. L. 8. le deruier mot est écrit sur l'original HKOAOT-9EM, l'11 que le graveur avoit eublié, est gravé au dessus en petit carrachre entre les deux lettres où il dévoit étre placé. L. 12. à la fin on doit écrire KAIIEPITHN, an lieu de XAI. L'2. 2), l'original porte correctement A6PIPHOAI, par conséquent le changement que veux y faire M. RR. p. 150. note: . en substituant évejérêus est inatile. L. 36. ou lit: TINNAELISOT; la copie de M. RR. a dans ces deux mots trois fautes. L. 19. l'original porte EATTO, au lieu des EATTO, et 1. 4x: HIL, an lieu de EATTO, au lieu des EATTO, et 1. 4x: HIL, an lieu de EATTO, au lieu des EATTO, et 1. 4x: HIL, an lieu de EATTO,

Le pesage usivaut, l. 30-de; EUT TO MAGEIN HAN-TAG TOM ANGRIGHO FIDEO EAMPEIAN MEN ETTOA-MON KAI HPOE APETHN &E ACKNON z. r. l. est traduit par M. RR, p. 151; "sifin que tout le moude apprenes è consolte un homme d'un courge si épouré, et d'une verta si contantes". Je ne veur pas décider, si le génie de la lasque frauçoise permet on ne permet pa au traducteur, de se rapprocher d'austage du syle de l'original. Deus la traduction d'une inscription ; il faut être litéral astaut que possible.

# CXXXI.

A la fin du décere sont messionnées les distinctions par lesquelles le échair et le peuple olibien revieur résulu d'honorer la mémoire de Théoclès : une couronne d'or, l'exposition de son portrait, exécuté sur un bonchier, aux dépens du public, dans le gyamase qui avoit éé onnatrait par ses soins. L'original résprime sinsi, l. 35-36: ANA-TESHHAM ATTOT EIKONA ENOILADON AMMOCIA EN TAO L'EMNACIAG: M. Raoul-Rochette a traduit, p. 151: que as attates armée en cuerre soit élépsée sur frais du public dans le gymnase, etc." Ce n'est pas là le sens de l'original. L'expression : sa statue armée en guerre . un peu plus accommodée au langage du jour, ne seroit autre chose qu'une statue de Théoclès en uniforme militaire, Mais chez les Grecs et les Romains, les guerriers, de retour d'une campagne, ne portoient plus l'habit de guerre. La statue d'un magistrat civil, comme l'étoit Théoclès . n'a jamais pu le représenter sons les armes : c'eut été une horrible carricature. Lorsque les états de la Grèce vouloient récompenser les exploits militaires d'un de leurs capitaines en lui élavant une statue, on le représentoit toujours en costume de citoyen. M. RR. a probablement supposé que Théoclès nommé HPΩE dans la première ligne de cette inscription, ne pouvoit pas êtra mieux recompensé que par une statue armée en guerre. Mais i'ai déià observé que le mot HP.QE ne doit pes être traduit par celui de héros. Dans ma dissertation sur ce monument dejà plusieurs fois citée, j'ai dit (Dörpt, Beitr. 1815. S. 342 - 343) : j'espère que personne, en lisant dans ce décret l'expression d'EIKON ENONAOE, n'aura le malheur de penser qu'il est question ici d'une statue armée. Voilà cependant M. Raoul-Rochette qui tombe dans cette faute.

# CXXXIL

Le mos EKKAN est un terme général qui signific stauce, figure, et butte, en roude bosse aussi bires qu'en barelief et en peinture. Dans notre monument II ne peut pas étre traduit par statue, et désigne simplement an portrait, et joint à ENOILAGE il doit être traduit portrait arcéaufé sur un bouclier. L'inscription ne dit pas, ril étoit sculpté on print. Au ceste, l'expression qui désigne le portrait de Théoclès, siani que celles que l'on trouve dans angelques astres inacriptions difées ci-dessous, he as rencontrast que sur cette classe de monument. De craistre que ce mémoire ne derienne trop volumineau, je ne citerai que quelques exemples pour appayer l'explication que p'ui donnée. Le séas athésien décerna à Diodore fils de Théophile, qui étoit Prozène des Athéniens et impreteur du port. I'lle de Délos, presque la même distinction que nous svons va accordée par les Olhiens à Théoèles. Diodore reçuit Phonneur que nos portrais penti sur un bouclier seroit axposé dans sa chancellerie canASPINAI EIKONA TPAII-THN EN OIDAD. (Cors. Inscr.-Att. DX. v. 17. et 25. p. 37. Biggil Decr. Athen. Prol. p. 20.)

Pour récompenser Patron, fils de Doronhée, le synode des négocias et propriétaires de visiesant de l'yvas résidant à Délon, lui décress, avec la permission du peuple athénies, plusients honneurs, et entre autres, l'exposition de son portrait peint dans l'enceime du temple d'Hercule qui étoit dans la même fle ; AN-MEINAL DE AT-TOT EIKONA PAUITHE EN TAL THEMEN TOT HEA-KREOTZ (Spon. Misc. X. 70. p. 343-344. — Biagi Decr. Ath. c. XXXI. p. 464-48).

Baton, fila de Philon, avoit bien mérité de la communauté des athlètes dont il étoit le préposé, et en témoiguage de reconnoissance, elle fit faire son portrait peint, IPAITH TETIMHEN FIKONI, dont on orna probablement le gymuse (Maffei Mus. Ver. p. XLV. — Van Dale Diss. VIII. p. 590).

Dans les deux deraiters Préphismes que je viens de citer, il est fait mention de portais peints, sans parler de boucliers on d'écessons. Mais dans le quatrième exemple qui snit, le bouclier est indiqué comme dans le premier. Cette inscription, qui est une des plus intéresantes de Pantiquité, contient un décret de la ville de Cymé dans l'Acolide: elle le readit en l'honnear de Lacius Vaccius Labéon, prytane ou premier magistrat de Cymé, pour le recompenser des services éminens qu'il lui avoit readus, et elle ordonna que exe offigies, (parmi lesquelles se trenocient surement sunsi des statues) fassent exporiers publiquement, et entre autres au gymanue un protratif peint sur un bouclier dor, ou doré: ONTE-SIM de ATEG.

On lui avoit décerné en même tems plusieurs antres houneurs et distinctions (Cayl. Rec. To. 11. pl. 57. v. 34-36).

#### CXXXIII.

Dans l'explication de ces mots, EIEHTHEAMENOT ANTIΦΩΝΤΟΣ, 1. 3, l'auteur des antiquités du Bosphore croit, p. 170 : "que ce verbe désigne une proposition de décret, sans donte en vertu d'un titre ou d'un office particulier, et qu'il répond au terme de mos soulevers. Mais les passages d'Aechine et de Diodore cités dans la note 6, ne prouvent rien pour constater l'existence de l'office dont parle M. RR., et il n'est que trop sur que cet office a été inconun dans l'antiquité. Ce que l'auteur observe sur \*poβούλευμα, p. 170-173, est connu, mais par rapport à son assertion que elenyeir des répond à mos Bouhevers , il n'a rien prouvé. Car beaucoup d'affaires présentées par quelqu'un συ'on pourroit nommer ε/εγγητής, n'avoient pas besoin du προβούλευμα, et le προβουλεύειν avoit lieu la plus part du tems sans l'entremise d'un elegganic. Je dois me borner à ces observations, ne voulant pas que la critique soit plus longue que le livre à critiquer.

# CXXXIV.

Au usjet d'un passage qui se trouve dans la méme inciptiona, 1, 61-7; ATTOLE EATTON EKONTRI HAP-EXUN AOKNON EPICAN TE EIIMFAEIAIE KAI KA-TALKETAILE ENEKOILAIENE. M. Rasoul-Rochette dit, p. 183-184; "J'irrégulairié de construction qui passe brusquement du participe ILAPEXAN, à l'aoriste ENEKOIHALEN. cette irrégulairié", dit-il, ,,qui ne coustituoit pas toujours chez les Greca un vice de langage, à en juger d'après les fréquens exemples qu'on en trouve chez les meilleurs écrivains, et sur les monumens les plus irrégrochables, ecc. M. RR. sjoute dans une note, 1; "nous avons un exemple dans la belle inscription de Xénocilde, p. 36 de cer schetrocke". Mais, je demande M. RR. comment on peut comparer une irrégularité dans la construction, avec une faute des plus grossières contre la grammaire; telle que celle que présente l'inscription de Xénoclide dans les mots 'PKON I'OZ et BAZIACT.-N. dont il a été question us. N.X.VIII D'après ses remarques M. R. Regarde cette dernière inscription, malgré la faute trève-choquante qu'il en a citée, comme an des monumens les plus irréprochables.

#### CXXXV.

En citant une inscription de recueil de Fourmont, p. 195. pl. XIV. n. s., les expressions TPO: HRC IDAPAGO KAI ILATEPA BOTAHU., flis de la ville et père du rénar , engagent M. RR. à dire : que ce sont des tirres asses étranges et qui ne se sont offerst, à su connoisance, sur aucus mounment antique. J'observe, qu'entre autres mounmens qui portent de pareille squiffications, une accienne inscription nous présente le titre d'honneur saivant eTTAEPA IES MILIVOII AGLEZ. fille de la métropole; on la trouve dans la palaeographie de Montiascon, p. 160.

### CXXXVL

Les deux inscriptions d'Olbie, p. 197-198. sont données d'après des copies incorrectes. On est de nouveau étonné de voir, dans la traduction de ces deux monamens faite par M. Raoul-Rochette, que les stratèges sont deux-fois nommés Généraux, tandis qu'ils ne l'ont jamais été à Olbie. Voyes §. V.

La copie d'une autre inscription de la même ville, p. 199-201. est aussi remplie de fautes grossières.

# CXXXVII.

L'anteur publie, p. so3-s17, une inscription dont l'eriginal se trouve à l'île de Salamis, l'en possède une ceple qui a's pas été très exactement faite, mais qui est pourtant en quelques endroits plus correcte que ceile de M. Raoul. Reothett. l'en ai autrefois publié quelques extraits et l'en donnerai d'autres ici, si mes leçons sont plus justes que celles de la nouvelle copie imprimed.

Ma copie porte, l. r. EN AΣΤΕΙ EN ΣΑΛΑΜΙΝΙ: la leçon de la copie de M. RR. ΣΑΛΑΜΕΩΣ est fausse, quoique l'éditeur dise; mu'elle représane peut-ètre, dans le nom de la ville, un façon de parlet localé". La fin de la première ligne, AEANAPON est obscure, et la 1. a ne commence pas avec O.S., mais avec METALLITACINOS. An lieu des moto corrigéo dans la copie imprimée, MET EIKAAA2 —. La fin de çette EIKAAA3, mas copie porte NET EIKAAA2 —. La fin de çette ligne, KAAI, proveu qu'il fut lieur, KAAIMAXOT, et non pas AAMAXOT. L. 5. les lettres, EEOTOZEI, indiquoient clairement la vraie lecon qui est dans ma copie EMOT-OTTHE, que M. RR. rétablit fort mal en lui substituant ETIOHEE.

Ce qui suit est très-incorrectement écrit dans la copie de M. Raoul-Rochette, et par cette raison il n'a pa, le corriger que d'une manière très-imparfaite. Voici le teste plus juste des ligues 6-11. comme il se trouve dans ma copie:

ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΚΑΘΗΚΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΔΕΞΑΤΟ ΤΟΥΣ

ΜΕΝΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ ΣΥΝΈΤΕΛΕΣΕΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΜΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕ

ΔΕΞΑΤΟ ΠΑΝΤΆΣ ΑΝΑΛΩΣΑΣ ΕΙΣ ΤΑΥΤΆ ΟΤΚ ΟΛΙ-ΓΟΝ ΠΡΟς « ΔΑΠΑΝΉΣΕ ΔΕ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΊΣΘΕΝ ΑΥΤΏ ΕΙΣ

ΤΩ ΕΛΑΙΟΝ Ε× ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΑΝΕΘΗΚΕΝ ΔΕ ΚΑΙ ΟΠΑΛΟΝ ΤΩ ΚΑΙ ΑΝΓΓΡΑΨΈΝ ΤΟΥΣ

ΝΕΝΙΚΗΚΟΤΑΣ ΤΟΤΣ ΔΡΟΜΟΤΣ ΟΜΟΙΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΤΟΤΣ ΤΑ ΚΑΝΩ.

Jusque là ma copie est bonne; mais casaite elle s'accorde presque partout avec celle que M. St. Martia avoit communiquée à M. RR. et elle est également vicieus. l'Observe que la ligne 14, qui dans la copie imprimée prédée celle dout le commencement est HPEN, manque dans la mienne. Puisque cette ligne 1 s'a beaccoup de resiemblance avec la ligne 1; il ne seroit pas impossible que le copiste eut répôté mai à propos la même ligne et l'eut placée encore une fois avant la quinsitiene. Je compterai ici la ligne qui commence par HPZEN, pour la quatorzième.

Dans les lignes 15 et 16, M. RR. a voulo rétabli-OT9FN ΔΕΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΣ: ma copie donne un sens plus juste 1. 15-16: ΟΤΔΥΝ ΕΛΑ-ΠΙΣΜ. La fin de cette ligne est ΑΡΙΤΡΙΟΝ. Dans la ligne suivante le premier mot est, dans ma copie, ΟΙΚΟΔΟ ΜΗΣΕΧΝ ΣΩΚΟΔΟ-ΜΕΣΚΝ est donc préférable λ ἐκέσκρισ». A la fin de la même ligne il faut lire, en suivant ma copie, THΣ ΑΓΟ-PAΣ. su lieu de THΣ ΣΤΟΑΣ. Au commencement de la 19. ligne, M. RR. corrige ΚΑΘ Ο ΛΕΔΟΠΣΙΑΙ: mais le teste de ma copie, quoique incorrect:

ANDAOTEE: ANTHROT/AHIKAITGAIAHMGIASAGREAS
done un seas plus juste à ce passeça. As lieu d'véolégiri,
mot que veut restituer M. RR. au commencement de la 1. at.
ou doit adopter la leçon de ma copie, 9/h0/00/2014,
meme donne la 1. 3t. d'une manière plus correcte que le
teste de M. RR. TOTTOM MONTELIAN TAGN EN EXAMMINI TPATCAJOTE O'TAN', de même la 1. 3g. EA EK
TAGN EIE TA KATA TA ¥H0/EMATA ANAAIEKOMENON.

Je n'à plus qu'une remarque à faire. Il est question, L.

o. d'un objet que Théodotur doit svoir exécuté à ses frais,
et consacré dans un lieu public. Ma copie vicieuse dans
est endroit porte KAIOHAON, ce qu'on pourroit lire
KAI POHAON. Mais il me paroit beaucoup plus prohable que l'original porte : KAI OHAON, et que Théodotus
avoit consacré un bouclier, sur lequel îl avoit écrit ou
gravé les noms des vainqueurs à la course.

# CXXXVIII,

Le lecteur aura vu dans ce mémoire, quel succè l'auteur des antiquiés du Bosphore a est dans l'explication des médailles qu'il loi a communiquées. Après les planches sur lesquelles ces monnoies sont représentées, , l'auteur a donné un grand nombre d'inscriptions. En les purcourant, je vois que l'inscription n. 5. pl. VIII. porte cette souscription:

0.0000000

### prout a me restituta est.

Fai été curieux de connoître comment N. Raoul-Rochetus avoit rétabli ce monument que j'ai publié depuis long-tems, et dont j'ai depuis comparé plusieurs fois l'original avec ma copie imprimée. Pour mettre le lecteur à même de juger des clorges dus à M. RR. dans cette circonstance, je répête ici l'inscription avec les lacunes et avec les sacces des lettres effacées, telles qu'elles se trouvent sur le marbre, et comme elle est imprimée dans ma dissertation sur le monument de la reine Comosarye (p. 68-69, VIII);

ΑΓΑΘΗΙ ΤΥΧΗΙ

ΤΟΝΑΠΟΠΡΟΓΟΝΩΝΒΑΣΙΛ . Τ ΝΤΙΒΕ ΡΙΟΝΙΟΤΛΙΟΝΣΑΤΡΟΜΑ ΦΙΛΟΚΑΙΣΑΡΑΚΑΙΘΙΛΟΡΩΜΑΙΟΝΕΤΣ

ΒΗΙΟ . . . . ΑΝΕΣΤΡΑΤΟΣΧΕΙΛΙΑΡΧΟΣ ΤΟΝΙ . . Σ . . . ΚΑΙΔΕΣΠΟΤΗΝΑΝΕΣΤΗ

Σ

Je l'ai rétablie, p. 69, comme suit : ΑΓΑΘΗΙ · ΤΥΧΗΙ

ΤΟΝΑΠΟΠΡΟΓΟΝΩΝΒΑΣΙΛ 5 Τονταβασιλ 5 α Βασιλεω ΝΤΙΒΕΡΙΟΝΙΟΥΛΙΟΝΣΑΤΡΟΜΑτου

ΦΙΛΟΚΑΙΣΑΡΑΚΑΙΦΙΛΟΡΩΜΑΙΟΝΕΤΣ « ΒΗΙΟυλιος ΑΝΕΣΤΡΑΤΟΣΧΕΙΛΙΑΡΧΟΣ ΤΟΝ \* αι Σαρ α ΚΑΙΔΕΣΠΟΤΗΝΑΝΕΣΤΗ

ΣΑΤΕΙΜΗΣΧΑΡΙΝΕΝΤΩΙ

Voyons maintenant comment M. Raonl-Rochette a réussi à rétablir ce monument. Voici son texte:

AFAGHITYXHI

ΤΟΝ ΑΠΟΠΡΟΓΟΝ ΩΝΒΑΣΙΛ ε Τοντα το ΝΤΙΒΕΡΙΟΝΙΟΤΛΙΟΝΣΑΤΡΟΜΑ την ΦΙΛΟΚΑΙΣΑΡΑΚΑΙΦΙΛΟΡΩΜΑΙΟΝΕΤΣ ε

ΒΗΙΟυλιος ΑΝΕΣΡΑΤΟΣΧΕΙΛΙΑΡΧΟΣ ΤΟΝΙδιου Σωτηρα ΚΑΙΔΕΣΠΟΤΗΝΑΝΕΣΤΗ

Σεν

Je fais sur le travail de M. Raoul-Rochette les observations auivantes :

L. 2. M. RR. a rétabli comme moi la lacune BA-Ella Torra: mais il a omis BAELAEA BAELAELEN, mots qui doivent s'y trouver pour remplir les lacunes des lignes 2 et 3, et que l'on voit de même dans d'autres inscriptions du même roi Sauromate II.

Au commencement de la 3. l. Péditeur a écrit ro N, devant I 18-P(PN, II seroit superflu de remarquer, que cet article est absolument inconvenable et faux devant le nom du roi, et la lacune exige, en outre, un mot beaucoup plus long.

L. 5. M. RR. a suppléé les mêmes lettres qui sont dans mon texte. Mais 1. 7. où les lettres subsistantes, et les espaces des lettres effacées et indiquées soigneusement, obligeoient de lire 10NxaιΣxpa, il a écrit ΓΟΝιδιον Συτηρι. Dans l'espace avant le Σ il n'y a de place que pour denx lettres; M. RR, y en a mis quatre. Après le Σ il n'y avoit anciennement que trois lettres, M. RR. y en a mis cinq. Ignore-t-il qu'on doit toujours suivre les traces de l'ancienne écriture? S'il s'est trouvé choqué de ce que le Chiliarque Julius Anestratus appelle César le roi Sauromate, fait que ce marbre prouve à l'évidence, il auroit dù laisser subsister les deux lacunes, et non pas les remplir par des mots trop longs, impropres dans cet endroit, et qui ne sont pas même grecs. Car on ne peut pas dire, TON IΔΙΟΝ ΣΩΙΗΡΑ, son propre sauveur, mais bien TON ΕΛΥΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ, son sauveur. Au surplns, les mots KAI AFEITOTHN qui suivent, s'accordent parfaitement avec KAISAPA, mais nullement avec la prétendue correction de M. RR.

Examinant de nouveau ce marbre à Taman, je me suis appercu qu'à la 1. 3, avant les lettres NTIBE/PION, on distingue encore les restes de la partie supérieure d'un A. D'après cette indication, on avoit donné dans ce momment à Sauromate le titre de grand, titre qu'il porte aussi sur une autre inscription (Mon. de Com. pl. VII.) et la Iscane au commenement de la 1.3. doit alors être remplie par les lettres BAZILEZE/META/NTIBE/PION.

Gott

#### CXXXIX.

On doit excuser celui qui, voulant interprêter ou rétablir un texte diffiélle et obscur, ne révisit pas d'abord dans cette entreprise. Il a du moins le mérite d'avoir onvert la route et appliant les difficultés. Mais l'auteur qui travaille sur un teste ou un monament dont on s'est déjà necupé, ne donne pas une grande idée de ses facultés intellectuelles et de son avoir, is se recherches, lois d'ajouter à celles de ses dévanciers dans la même carrière, leur sont de beaucoup inférieures.

Le lecteur jugera si cette remarque ne s'applique pas à tout ce que M Raoul-Rochette a écrit sur l'inscription d'Anestratus, sur celle de la reine Comosarye, sinsi que sur plusieurs autres sujets traités dans ses antiquisés du Bosphore.

# CXL.

En examinant les planches ajoutées aux antiquités cimmériennes de M. Raoul - Rnchette, un voit qu'elles sont remplies d'inscriptions incorrectes et qui cependant avoient déià été plusieurs fois imprimées correctement. On en reconnoit même quelques unes qui nat été gravées avec beaucoup de soin, dans des ouvrages que le correspondant de M. RR. auroit du connoître. Enfin on regrette que la bonne volonté de l'éditenr n'ait pu, en partie par cette négligence, atteindre le but qu'il s'étoit proposé. Ce qui choque encore dans cette massa d'inscriptions, c'est nu désordre parfait : on diroit qu'elles out été imprimées telles que le hazard les avoit arrangées ensemble. C'est véritablement rudis indigestaque moles. La plupart de ces inscriptions incorrectes sont restées sans aucune explication, et il n'en est pas même fait mention dans le livre de M. Raoul-Rochette. Des fragmens sans valeur, comme cenx de la planche IX. n. 4. et 7. et plusieurs autres semblables, servent plutôt à défigurer un navrage qu'à l'enrichir.

### Conclusion.

Les antiquités du Bouphore qu's publiées M. Raoul-Rochette n'ent point suncée nos connoissances en histoire et en antiquités et la Russie méridionale, si riche en momens anciens, ny a sholument rice gagaé. Toutes les inacriptions qui accompagnent ce livre, aul été mal co-pièce; les médilles sont, tambit frustes et incomplètes, tantit fussees, toujours trè-mal dessinées et misérablement gravées. Le pen d'avustage qu'on pouvoir cetiere de parells matériaux, est encore perdu par les explications arbitairies que évet permises M. Raoul-Rochette, siniq que par les hypothèses gratuites et déudes de tout vraisemblance, qu'il a entanées les unes sur les autres. De cette manière il n's fait qu'embrouiller et obscurcir les sujets qu'il a entrepris de traiter.

Mais comme il est probable que le rèle infuigable des correspondans de M. Raoul-Rochette le mettra bientée en possession, comme il l'espère, de copies d'autres inscriptions et de dessins d'autres médailles, on l'avire à écrire ses nouveaux commentaires avec un peu plus de critique, à approfondir un peu mieux ces matières, et surcità s'absterire d'hypothèses qui n'out aucan Godement cut à s'absterire d'hypothèses qui n'out aucan Godement

dans l'histoire.

On the Color

### APPENDICE.

Médailles des premiers rois de la dynastie sauromate au Bosphore,

Paisqu'il a été question data mes recherches , des médailles qui datent du commencement de la dynastie saucomate au Bosphore, je mettrai sous les yeux da lecterar la description des médailles qui appartiement à cette époque, dépuis son origine jusqu'à la demière médaille connue de Rhescuporis II. Cette description est même d'autant plus nécessire, qu'ucume des médailles de Tibérius Julius Sauromatès et de Tibérius Julius Rhescuporis n'a été exactement décrite par M. Rosol-Rochette.

La première médaille que nous connoissions qui sité frappée au Bosphore sprès la mort de Polémon I, activée Ian 1 on a avant notre ère, est de l'an 6912. 299 de l'ère du Pont, qui correspond à l'an 3 de notre ère j'en ai parlé au §. CAIII. Cette médaille est décrite ci-dessous au n. 13 les suivantes qui portent les dates AT. 304, ET. 305. ou les années 8 et 9 de notre ère, le sont au m. 2 à 6. Elles nous prouvent que très-peu de tems après le décès de Polémon I. le trohe du Bosphore fut occupé par un chef légitime. Il faut par conséquent compter pour des chimères tout ce que Viscouit et M. Raoul-Rochette nous ont dit sur l'origine de leur nouvelle dynastic aspurgiaine et sauromate, et la prétendue sanction qu'elle doit sorio rôbetue de Rome par l'entremise de Tibère.

Il y a beaucoup de probabilité que le roi sous le règne de qui ces médailles en or ont été frappées, a été Sauromsie I. dont j'ai décrit les médailles portant son nom, aux ns. 7 à 10. C'est par erreur que tous les nui-quaires tans exception, ont confond les médailles de ce Sauromate I. avec celles de son successeur Tibérius Jimés Sauromate II. Les médailles de Sauromate I. at distinguent de celles du dernier par des différences bien marquées. La physionomie de Sauromate I. ne reasemble acueumenta t eelle de Sauromate II. seuromate I. acueumenta et celle de Sauromate II.

représenté jeune, sans barbe et sans moustache, tandis que son uncesseur porte sur juedpuse unes de ses médailles nne monstache, sur d'autres la barbe et les trais
d'un âge plus avancé. La fabrique des médailles de Suuromate I. et de celles de son épouse Gépaepyris, décrites
aux us. 7 à 10, est tout-à-fait différente de celle de
monnoise de T. J. Sauromatés, décrites aux us. 11 à 35.
Toutes ces observations ne permettent pas de confondre
les médailles de ces deux rois, et il n'est pas improbable que les médailles en or que j'ai citées aiest été frappées sous Sauromate I.

Il est plus difficile de décider en quel tems T. J. Sauomasès et T. J. Rhescupori ont gouverné le Bosphore, car nous ne possédons absolument rien, si en notices historiques, ni en moummen, qui puisse éclairei; cette quesition. Tout ce que nous savons c'est que l'un et l'autre out régaré sous Tibbre, comme l'attestent leurs présons de Tiberius Julius. Les médailles de T. J. Sauromatès diffèrent beaucoup dans leur fabrique de celles de T. J. Rhescuporis. Celles du dernier, décrites aux ns. 36 à 36, ont été, comme je l'ai déjà observé, exécutées dans an goût tout particulier, ex cette circonstance nos autorite de conjectarer qu'elles ont été frappées dans une autre ville du Bosphore que celles de T. J. Sauromatès, et que ces deux rois out peut-être gouverné, dans le même tems, deux parties distinctes de ce royaume.

A l'hescuporis II. appartiennent les médailles décrites aux ns. 3 p à 5.0. Viscoint synt confondo Suromate I. avec Sauromate II. a mélé aussi cusemble les médailles de T. J. Rhescuporis I. avec celles de Rhescuporis II. quoique les tétes du dernier nons présenteut les traits d'un jeune et hel homme, sans barbe et sans moustaches et que celles de l'autre porteut une physionomie différente et tonjours les traits d'un homme plus âgé, avec une moustache. Au reste, l'existence de T. J. Rhescuporis I. n'étoit uullement ignorée avant la publication des antiquités Cimmériennes, comme leur auteur a vouln nous le personaler. Les médailles en or des premiers rois de la dy-

- Comp (GD

nastic saucomate qui régnoit sur le Bosphore, ne portant pas les portraits des rois qui les ont fait frapper, il n'est pas impossible que quelques unes de celles qui ont la tôte de Tibère paur l'avers, appartiennent plutôt à T. J. Rhecuporis I. qu'à Rhecuporis II.

Il faut observer que la médaille de T. J. Rhescuporis I. décrite au n. 26, n'est pas exactement gravée dans l'ouvrage de Visconti, puisque le roi y paroît barbu. Plusieurs exemplaires de la même médaille et le soufre de celle de Paris, mettent en évidence que la tête de ce roi y est figurée imberbe. Le seul portrait barbu de Rhescuporis L que je connoisse se trouve sur la médaille décrite au n. 27. La médaille du n. 13. a été de même incorrectement gravée dans l'iconographie grecque, parce que la tête de Sauromate II. y est représentée barbue. quoiqu'elle soit imberbe dans l'original, comme le prouvent le soufre et plusieurs autres exemplaires de la même mounoie qui sont de très belle conservation et que j'ai sous les yeux. La plupart des médailles de Sauromate II. ont la tête du roi imberbe. Ce ne sont que les effigies des ns. 17 et 19 qui portent la moustache, les têtes des ns. 16 et 20 l'ont aussi, et sont legèrement barbues.

Quelques unes des médailles de Sauromate II. ont les légendes incorrectes. La dernière lettre manque, par exemple, au moi BACIACTC, dans la médaille n. 16.
L'Avers, n. 15, porte la légende TI · IOTAIOT M BACI-ACOC — OJ. Plus vicieure encore ent la fégende de la médaille n. 18: TIBEPIOC CIACIOC BACIACIOC CA-MATOC. L'Avers des médailles des su. 19 et 30 présente le nom du roi écrit à rebours:

TOTAMOSTAD 003AIDAI — Je doute qu'une médaille répétée par Eckhel (Doctr. Num. II. 347), et par M. Mionnet (Descr. II. p. 367, m. 45.) ait été exactement décrite. C'est probablement une médaille de Rhescuporis II. dont on trouve la description aux ns. 45 à 460.

Il faut compter parmi les sujets uniques jusqu'à présent, et très-rares dans la numismatique du Bosphore, le buste d'Astarté an milien d'une conronne de lauriers , que l'on voit sur le revers du médaillon en bronze décrit au n. 11. On ne jugera pas moins rare une figure de la Victoire, au milieu d'une couronne de lauriers, que porte le médaillon en bronze, p. 12. Les conronnes qu'offrent trèssouvent les monnoies de ces rois, sont ordinairement ornées d'une gemme ou pierre précieuse. Les seules que j'aie reucontré sans cet ornement sont , celle qui entoure le buste d'Astarté , n. 11. et une autre au milieu de laquelle on voit les lettres MH, n 17. Ces deux pièces sont de Sauromate II. Le troisième exemple nons offre un grand médaillon en bronze de Cotys I: il a le buste de Claude pour avers. On le trouve au cabinet de M. le Maréchal de la cour Cyrille de Narichkin, et il en a été question au & CVIII. Il est très-probable que toutes ces conronnes sur la monnoie des rois du Bosphore indiquent les couronnes en or que les rois de cet état avoient recues des Romains ensemble avec les autres marques honorifiques.

# SAUROMATES I.

1. Tête nue d'Auguste, à gauche.

69E. Tête nue imberbe, tournée à droite; devant, un petit globe; derrière, un monogramme formé d'un à surmonté d'un M; dessous, la date, l'an 299 de l'ère du Pont, l'an 3 de notre ère. AV. 4. Au cabine de M. Se Cherelle faller de l'Burerche, à Pais.

2. Tête nue d'Auguste, à gauche.

AT. Tête nue imberbe, à droite; derrière, un monogramme formé d'un A surmonté d'un y no. 1304. ches M. Mionnet; dessous, la date, l'an 304 de l'ère du Pont, l'an 8 de notre ère. Av. 4.

Mionn. Deser. des Med. Ant. To. H. p. 366. m. 42.

3. Tête nue d'Auguste, à gauche.

ΔT. Tête nue imberbe, à droite; devant, nn petit globe; derrière, un monogramme formé d'un Δ surmonté d'un M; dessous, la date, l'an 304 de l'ère du Pont, l'an 8 de notre ère. AV. 4. Au même cebinet, et dans celui de M. le Prince Michel Galissia à Morcou,

4. La même médaille, plus grande. AV.

Au cabinet de M. le Prince Michel Galitrin à Moscon. 5. Tête nue d'Auguste.

Tête d'Auguste.

Ei. Tête nue imberhe, à droite; derrière, un monogramme composé des lettres KAE; dessous, la date, l'an 305 de l'ère du Pout, l'an 9 de notre ère.

Au cabinet de M. le Chevalier Allier de Hanteroche à Paris.

6. Tête nue d'Auguste, à gauche.

ET. Tête nue imberbe, à droite ; derrière, le monogramme formé des lettres KNE, no. 1409 chez M. Mionnet ; dessous, le date, l'an 305 de l'ère du Pont, l'an 9 de notre ère. Autrélie au cabiest de M. Fourcade à Sinore.

Mionn. Descr. des Médaill. Aut. To. II. p. 366, m. 43.

 BACIΛΕΩC CATPOMATOT. Tête diadêmée de Sauromate I.

0

AE, III.

Autrefois an cabinet de Vaillant. Veillent Numism. Gracca Imp. p. 6.

Morell. Specim. Rei numer. To. L tab. 8. To. II. p. 345.

8. BACIΛEΩC CATPOMATOT. Tête imberbe et diadêmée de Sauromate I. à droite.

BACIAICCHC ΓΗΠΑΙΠΊΡΕΩC. Buste diadêmé de la reine Gépaepyris, à droite; dans le champ, à droite, les lettres IB. ΔΕ. 6.

An cabine: impérial de Vienne, autrefois dans celui de M. Tiepolo à Vénise.

Mue. Theup. Ant. Numism. Ser. VIII. p. 1199. Eckhel Doctr. Numi. Veter. Vol. II. p. 375.

Visconti Iconogr. Grecque, pl. XLIL m. 12. To. II. p. 151-152.

g. La même médaille. Sauromate I, y est représenté plus vieux. AE. 54.

Au cabinet de M. de Blaramberg.

## GEPAEPYRIS.

10. BACIΛΙCCHC ΓΗΠΑΙΠΤΡΕΩU. Buste diademé de Gépaepyris, épouse de Sauromate I. à droite.

Buste voilé d'Astarté, orné du modius; dans le champ, à gauche, les lettres I B. AE, 6. Au cabinet Impérial de Russie.

Cary Hist, des Rois du Bosph. p. 87. pl. IV. m. 10. Sestini Lett. e Dissert. Numism. To. 1. 1789. p. 36.

Médaill. de M. le Baron de Chaudoir, p. 15. pl. III. m. 28.

### SAUROMATES II.

11. TI · IOTAIOT BACIACOC CATPOMATOT. Buste diadêmé de Tibérius Julius Sauromatès II. à gauche. Buste voilé d'Astarté, orné du modius, à gauche, au

milieu d'une couronne de chêne : dans le champ. d'un côté M, de l'autre H. AE. 8.

Au cabinet de M. le Comte Sévérin Potocki,

12. TI · IOTAIOT BACIACOC CAT-MA-. Buste diadêmé de Sauromate II. à ganche.

Victoire allant de droite à gauche, tenant une couronne dans la main droite et une palme dans la gauche; dans le champ, les lettres MH; le tout dans une couronne de chêne.

Au cabinet de M. le Comte Sévérin Potocki. 13. TI · IOYAIOY BACIACOC CAYPOMATOY. Buste diadêmé de Sasromate II. à droite.

Victoire allant de droite à gauche, tenant une couronne dans la main droite, et une palme dans la gauche ; dans le champ, les lettres MH. AE. 7.

Au cabinet de M. le Général-en-chef Comte de Suchtelen. Bandelot de Dairy, Util. des Voyag, To. II p. 505, n. 10. Havercamp Allgem, Hist. III. D. t. VIII. n. 2 Cary Hist. des Rois du Bosph. p. 45. pl. I. n. 8. Eckhel Doctr. Num. Vet. Vol. II. p. 374. Mionn. Descr. des Méd. Ant. To. II. p. 367. m. 46.

Visconti Iconogr. Gr. pl. XLII. m. 13. To. II. p. 152. 14. TI . 10T --. Buste diadémé de Sauro-

mate IL à droite.

- Les lettres M H dans une couronne de chêne, ornée d'une pierre précieuse, que l'on trouve à toutes les couronnes sur les revers suivans. AE. 7. An cabiset royal de Paris.
  - Mionn. Deter. des Med. Aut. To. II. p. 367. m. 47.
- 15. TI · IOTAIOT M BACLACOC \_\_\_\_\_OT. Buste diadêmé de Sauromate II. à droite.
  - Les lettres M H daus nne couronne de chêne. AE. 7.

    Au cabinet Impérial de Russie.
- IOTAIOC BACIACT CAT——— Buste diadémé de T. J. Sauromatès II. légèrement barbn et ayant une moustache, à droite.
- Les lettres M H dans une couronne de chêne. AE. 7.
  An esbinet de M. le Comte Sévérin Potocki.
- - Les lettres MH dans une couronne de chêne, sans pierre précieuse. AE. 7.
- 18. TIBEPIOC CIACIOC BACIACIOC CAMATOC. Buste diadêmé de Sauromate II. à droite.
  - Les lettres MH dans une couronne de chène, ornée d'une pierre précieuse.

    Chez l'anteur.

    AE. 7.
- 19. TOTAMOTTAO \_\_\_\_\_\_IT Buste imberbe et diademé de Sauromate II. ayant une moustache, à droite.
  - Les lettres M H dans une conronne de chêne. AE. 8.

    Au cabinet de M. le Comre Sévérin Potocki.
- 20. YOTAMOGTAD DOJAIDAG TOIA Buste
  diadêmé de Sauromate II. légèrement barbu
  et avec une moustache, à droite.
  - Les lettres MH dans une couronne de chêne. AE. 8.

    Au cabinet Impérial de Bussie.
- billé de la toge, assis sur la chaise curnle, et tenant le bâtou d'ivoire, tourné à droite.

TEIMAI BAEIAEGE CATPOMATOT. Dans le milieu. bouclier et lance ; à gauche , casque et épée ; à droite, tête de cheval et hache; au bas, les lettres M H.

Au cabinet de M. le Comte Sévérin Potocki.

AL) TIBEPIOE IOTAIOE - EATPOMATHE. Sauromate II. habillé de la toge, assis sur la chaise curule , tourné à droite et tenant le bâton d'ivoire.

Les lettres M H au milieu d'une couronne de chêne, AE. 8.

Au cabinet da S. M. l'Impératrice-Mére.

22. TIBEPIOY IOYAIOY BACI -- Couronne posée sur une chaise curule; à droite, le bâton d'ivoire surmonté d'un buste ; à gauche, un bouclier et une lance.

Les lettres M H au milieu d'une couronne de chêne. AE. 7. Ches l'auteur

33. T · IOTAIOT BACI . . . . ATPOMATOT. Mémes types.

Les lettres MH au milieu d'une couronne de chêne. AF. 6.

Au cabinet de M. le Général-en-chef Comte de Suchielen-Mionn. Descr. des Médaill. Ant. To. II. p. 368. m. 51.

-OY CAYPOM-. Mêmes types; à droite, la tête laurée de Septime Sévère , tournée à droite, dans nne contremarque. AE. 7. Même revers. Denx exemplaires.

Au cabmet Impérial de Russie.

25. T · 10Y-ATOY. Mêmes types. Les lettres H M au milieu d'une couronne de chêne. AE. 8.

An cabinet royal de Paris.

Cary Hist. des Rois du Bosph. p. 43. pl. I. m. 7. Belley sur les méchill, de Pythod, p. 88. voy. Memoir, de Liter. To. XXIV.

Eckhel Doctr. Num. Vet. Vol. II. p. 374. Mionn. Descr. des Médaill. Ant. To, H. p. 368. m. 51.

### RHESCUPORIS I.

- 26. TIBEPIOE IOTAIOE BAEIAETÉ PHEKOTIOPIE. Buste imberbe, à moustache et diadémé de Tibérius Julius Rhescuporis I. à droite.
  - Buste diadémé de l'épouse de T. J. Rhescuporis I. à droite; dans le champ, les lettres K A. AE. 5. Au cabinet royal de Paris.
    - Maffei Gall, Antiqu. Sel. Epist. XXII. p. 205-106.
    - Cary Hist. des Rois du Bosph. p. 48. pl. t, m. 11. Eckhel Doctr. Numor. Vet. Vol. II. p. 375
  - Miconi. Descr. de Médaill. Ant. To. II. p. 369. m. 59. Visconti Iconogr. Grecque, pl. XLII. m. 15. To. II. p. 154.
- 27. . BEPIOC IOTAIOC BACIACTO PHEKOTTIOPIC.

  Buste barba de T. J. Rhescuporis I. ayant une
  moustache et diadémé, à droite.
- Même buste diadêmé de l'épouse de T. J. Rhescuporis II. à droite ; dans le champ, les lettres ΚΔ.
- Cher Fanteur.

  28. Bustes diadêmés et affrontés de T. J. Rhescuporis I.
  et de son épouse ; au bas, les lettres M H.
  - TIBEPICE IOYAIGE BALIAETE PHIKOTIOPIE. T. J.
    Rhescuporis I. Is thet disidente, tourné à droite,
    debout devant un trophée, habillé en guerrier,
    portant la chlamyde, apprechant as main droite
    de la bouche et tenant une lance dans la guche;
    à ses côtés sont deux prisonniers genouillé,
    les têtes tournées vers le roi, qui pose son pied
    gauche sur l'an d'eux dont la tête paroit têre
    couverte d'un bonnet hystigéns. AE. 8.
- - Porte d'une ville, au dessus de laquelle on voit une statue équestre, tournée à droite 3 à gauche et à droite est une partie de la muraille de la ville, et à droite une des hautes tours qui dé-

| fendoient la ville, le tout construit de gros-<br>ses pierres de taille; au bas, les lettres MH.<br>AE. 8. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| An cabinet de M. le Comte Sévérin Potocki.                                                                 |
| 30 OTAIOE BACIAETE PHEKO - Mé-                                                                             |
| mes types de l'avers de la médaille précédente.                                                            |
| Victoire allaut de droite à gauche, tenant une cou-                                                        |
| roune daus la main droite, et une palme dans                                                               |
| la gauche; dans le champ, les lettres MH. AE. 8.                                                           |
| Au même cabinet.                                                                                           |
| 31. TIBEPIOE E PHEKOTHOPIE. Mé-                                                                            |
| mes types de l'avers de la médaille précédente.                                                            |
| Même revers. AE. 6.                                                                                        |
| Au même cabinet.                                                                                           |
| 33. TIBEPIOE IOYAIOE BA                                                                                    |
| avers de la médaille précédente.                                                                           |
| Les lettres M H au milieu d'une couronne de chêne.<br>AE. 7.                                               |
| An cabinet Impérial de Russie.                                                                             |
| 33. TIBEPIOE IOTAIOE BALIAETE PHEKOTHOPIE. Buste                                                           |
| diadêmé de Rhescuporis I. à droite; devant,                                                                |
|                                                                                                            |
| uu trident ; derrière , uue massue.                                                                        |
| Cavalier monté sur un cheval en course, allant de                                                          |
| gauche à droite, jetant une pique de la main                                                               |
| droite, et ayant un manteau flottant derrière le                                                           |
| dos. AE. 7.                                                                                                |
| Au cabinet Impérial de Russie.                                                                             |
| 34 ETE PHEKOTHOPIE, Rhes-                                                                                  |
| cuporis I. habillé de la toge romaine, assis                                                               |
| sur une chaise curule et tenant le baton d'ivoire,                                                         |
| tourné à droite.                                                                                           |
| TEIMAI PHEKOYHOPIAOE. Dans                                                                                 |
| le milieu, un bouclier et une lance; à gauche,                                                             |
|                                                                                                            |
| un buste de cheval et une hache; à droite, un                                                              |
| casque et une épée ; au bas , les lettres MH                                                               |
| AE. 9.  Au cabinet de M. le Comte Sévérin Potocki.                                                         |
| 35 IOΥ BAEIA" ΩΕ PHEK Cou-                                                                                 |
| ronne posée sur une chaise curule ; à gauche ,                                                             |
| conne boses our une curite cutine? a Bracue.                                                               |
|                                                                                                            |

\*\* \*\*

ů

un bouclier; 'à droite, le bâton d'ivoire surmonté du buste de Tibère.

Les lettres MH au milieu d'une conronne de chêne, ornée d'une pierre précieuse. AE. 8.

 BAEIAEOE PHEKOTTI——. Couronne posée sur une chaise curule; à gauche, un bouclier; à droite, le bâton d'ivoire surmonté du buste de Tibère.

Les lettres M H au milieu d'une couronne de chêne, ornée d'une pierre précieuse. AE. 8f. Au cabinet de M. le colonel de Stempkorski.

# RHESCUPORIS II.

Tête nue d'Auguste, à droite; devant, deux petits globes.
 TiT. Tête nue de Tibère, à droite; derrière, un mo-

nogramme du roi composé des lettres BALP (Miona, monogr. 734); dessous, la date, l'an 313 de l'ete du Pont, l'an 17 de notre ère. AV. 4 ½. An esbiest du Rei de Bavière.

Mienn, Deser, des Médaill. Ant. To. II. p. 369. m. 54.

38. Tête nue d'Auguste , à droite.

AKI. Tête nue de Tibère, à droite; derrière, même monogramme du roi; dessous, la date, l'an 321 de l'ère du Pont, l'an 25 de notre ère.

An eshinet de M. le Chevalier Allier de Hanteroche à Paris. Mionn. Descr. des Médaill Ant. To. II. p. 369, m. 55.

39. Tête nue d'Auguste, à droite; dessous, un petit globe. EKT. Tête nue de Tibère, à droite; derrière, le même monogramme du roi; dessous, la date, l'an 3a5 de l'ère du Pont, l'an 29 de notre ère.

Au meme cabinet.

AV. 4.

40. Tête nue d'Auguste, à droite.

sKT. Tête nue de Tibère, à droite; derrière, même monogramme du roi; dessous, la date, l'an 3a6 de l'ère du Pont, l'an 3o de notre ère. AV. 4.

An cabinet royal à Paris.

Cary Hist. des Bois du Bosph. p. 47-48. pl. 1. m. 10. Mionn. Descr. des Médaill. Ant. To. II. p. 369. m. 56. ° Sextini Lett. e Dissert. Numism. To. VII. 1805. p. 29-30.

41. Tête nue d'Auguste, à droite ; dessous, un petit globe.

ØKF. Tête nue de Tibère, à droite ; derrière, un monogramme composé des lettres BAPA ; dessous,
la date, l'an 329 de l'ère du Pont, l'an 33 de
notre ère.

Au chient de M. de Biremberg.

42. Tête nue d'Auguste, à droite.

AAT. Tête nue de Tibère, à droite; derrière, un monogramme composé des lettres 3ALP; dessous, la date, l'an 331 de l'ère du Pont, l'an 35 de notre ère.

An cebinet de M. le Chevalier Allier de Bauteroche à Paris un sutre exemplaire se trouvoit un cabioet d'Apostole Zeno. Badini ad Vaill. Num. praest. To. II. p. 43. Khevenh, Beg. Veter, Num. p. 149.

Cary Hist. des Rois du Bosph. p. 47.

38 de notre ère.

43. Tête nue de Tibère, à droite.
ΔΛΓ. Tête nue de Caligula, à droite; derrière, un monogramme composé des lettres BAP; dessous, la date, l'an 334 de l'ère du Pont, l'an

An cebinet Impérial de Russie.

44 La même médaille, avec un monogramme autrement
formé. AV. 5.

AV. 5.

An cabinet royal de Munie, Mionn, Descr. des Médaille Ant. To. II. p. 36g. m. 58.

45. Tête diadêmée de Rhescuporis II. à droite; devant, les lettres I B; derrière, un monogramme composé des lettres BAΩP. AE. 6. TIBEPIOT ΚΑΙΣΑΡΟΣ. Tête nue de Tibère, à droite.

An cabien Impérial de Rossie.

46. Tête dindêmée de Rhescuporis II. d'un caractère différent, à droite 3 devant , les lettres 1B; derrière , le même monogramme différemment dessiné.

TIBEPIOT ΚΑΙΣΑΡΟΣ. Tête nue de Tibère, à droite. AE. 5;.

An meme cabinet.

Tête diadêmée de Rhescuporis II. à gauche ; derrière,

 un monogramme composé des lettres BAΩP.
 TIBEPIOT KAIDAPOD. Tête nue de Tibère, à droite.
 AE. 6.

 An cabine de M. is General-m-chef Cente de Sebabete.

48. Tête diadêmée de Rhescuporis II. à gauche ; devant, les lettres BL; derrière, même monogramme, mai rendu.

Même légende ; même tête.

Ø .

me legende ; meme tete.

 Tête diadêmée de Rhescuporis II. à gauche; derrière, un monogramme composé des lettres 1Ω2Α8.
 ΤΙΒΕΡΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ. Tête nue de Tibère, à droite.

An cabhas Impérial de Rouse.

50. Tête diadêmée de Rhescuporis II. à droite ; devant ,
les lettres IB; derrière, un monogramme composé des lettres BACP.

FAIOT KAINAPON TEPMANIKOT. Tête nue de Caligula, à droite.

An exhlori Impérial de Ressie.

Haym Thessur. Bris. To. J. ps. 543.

Hawremp, in loseph. Ed. pag. post Fract. 56. ub. II. n. 44.

Cary Illist, de Roit de Boujab. p. 45. pl. I. n. 12.

Sestiai Descr. Num. Veter. p. 239.

Lettere e Dissert. Numismat. To. VI. 1804. p. 38.
Mionn. Descr. des Médaill. Ant. To. II. p. 370. m. 6t.
Viscoati Iconogr. Greeque, pl. XLII. m. 14. To. II. p. 153.

51. Même avers.

FAIOT KAIEAPOE FEPMANIKOT. Tête nue de Caligula , à droite.

AE. 7.

Cher Pauteur.

52. Même avers.

FAIOT KAILAPOE FEPMANIKOT. Tête nue de Caligula , à droite.

Ches le nême.

Avant que de terminer ce mémoire il est nécessaire de dire un mot sur une brochure que l'on vient de publier à Vienne, intitulée:

Alterthümer am Nordgestade des Pontus y von Peter v. Köppen, Russisch-Kaiserlichem Hofrath(e) und Ritter, Mitglied.e) mehrerer gelehrten Gesellschaften. "Wien, bei Carl Gerold. 1833. 107 Seiten. 8. Cest à due: Antiquités des côtes septentrionales du Pont Euxin, par M. Pierre de Koeppen; etc. etc.

L'auteur s'est proposé de donner une description historique des rivages qui bornent au nord la mer noire, et il a voulu faire pa-ser en même tems son livre pour une analyse critique de celui de M. Raoul-Rochette sur les antiquités du Bosphore-Cimmérien, Mais il a manqué totalement ces deux buts. N'ayant en effet ni plus de connoissances dans les antiquités, ni plus d'expérience dans l'interprétation des monumens anciens que M. Raoul-Rochette, et peut-être encore moins ; son livre en tant qu'il est une description des antiquités des bords de la mer noire, ne contient que très-peu de choses utiles et instructives et présente même des notions erronées en grand nombre. On ne peut non plus le regarder comme une analyse critique des Autiquités Cimmériennes de M. Raoul-Rochette, puisque son auteur n'a fait que rapporter presque toutes les grandes erreurs de M. Raoul - Rochette , sans même se douter de leur fausseté. Il n'en a relevé qu'un très petit nombre, qui étoient beaucoup trop grossières pour s'y méprendre.

Il parolt que l'auteur de la critique des Antiquités du Bosphore fait consister le mérite d'un écrivain à rassemblet toutes les opinions d'autrai, à extraire d'une infinité de livrès des jugemens divers, et à faire du tont un mêlange dans lequel on a apperçoit que très pen de discensment. De cette manière il accable ses lecteurs d'une fonle de passages, dans lesquels les notions, fausses obscarciusent le petit nomphe de celles qui approchent quelquefois de la vérité, et ce qui est pis encore, l'autenr ne tire presque jarmis de cet arms de citations aucun résultat, et laiés eon lectur dans l'incertitude sur ce qu'il doit croire.

An aurplus , les extraits sur lesquels se fonde notre auteur, ne sont pas toujoute exagtement cités în epite qué; il prête quelquefois à un écrivain une opinion qui n'est pas Ja. sienne. et qui est démentie par le passage même qu'il cité pour la prouver.

Le critique de Vienne, ainsi qu'il a été déjà observé, n'avoit ancune de comonissances nécessaires pour rédiger un pareil ouvrage<sup>3</sup>, et surtout pour critiquer un livre sur les aniquités grecques. Il a étiusé son ouvrage en.trois sections. La première renferme la géographie, et l'ethnorgraphie du nord de la men noire. La secoude companie ser ser remarques numismatiques. La troisième, ses observations sur des inaccipions antiques.

Quant à la première section, quoiqu'elle fonimille d'erreurs et de contradiction, elle est néanmoins préférable aux deux autres, et on y tioure un petit nombre d'observations cherographiques qui ne sont pas sans intérêt.

La seconde, où l'autour dissorte sur des médailles greeques, he contient que des jugemens fanz sur les monoies publiées dans les Antiquitée Cimmérannes, et les médailles que l'auteur a voulu donner au public, sont infaêlement dessinées, mil décrites, et leugs explications ne sont qu'une sérig d'erreur series qu'une serie qu'une

Etità in troisième section compressant quelques s'acscriptions sociennes, s'est absolument d'appense utilité. Elle se dirbe en deux parties, dont la première repète les rationnemens et les commentaires de M. Raoul-Rochettés. Natre auteur y approuve la "plupart des notions fansais que renferment sur es sujet les autiquités da Bosphore. La seconde partie contient des inacriptions qu'il donne comme, indétine, mais dont plusieurs out été publiées long - tems avant son livre. Toutes ces prétendues nouvelles inscriptions sont très vicieuses et publiées d'après les mauvaises copies faites par l'auteur lui-mêmé.

Le jugement que le porte sur ces astiquités de Ponte Burin est appyé sur des preverse soliées et irrécusphles, dans un mémoire od Jen si fait spécialement la critique (voy. Sérap. IX. mémoire). J'ai cro devoir m'élever contre les sombreuses creugs et le méprises contenue dans cêt écrit, sûn qu'elles ne se répandent pas parmi les annaturn des antiquids de la Rusie méridionale qui, aubroripat pas à leur disposition des moyens suffansa, pour les découvir et se reconsolute toute la fausseté.